



n:34. VILLINON ama 3958. de le mas



# HISTOIRE

DU GRAND

## GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

DIVISEE EN QUATRE LIVRES.

#### CONTENANT

La Vie de ce Grand Can. Son Elevation. Ses Conquêtes, avec l'Histoire abregée de ses Successeurs qui regnent encore à present. Les Mœurs, les Coûtumes, les Loix des anciens Mogols & Tartares, & la Geographie des vastes Païs de Mogolistan, Turquestan, Capchac, Yugurestan, & de la Tartarie Orientale & Occidentale.

### TRADUITE ET COMPILEE

De plusieurs Auteurs Ocientaux & de Vsyageurs Européens, dont on voit les noms à la fin, avec un Abregé de leurs Vies.

Par feu M. Pe'tis de la Croix le peres Secretaire Interprete du Roy és Langues Turquesque & Arabesque.

#### A PARIS,

Dans la Boutique de Claude Barbin.

Chez la Veuve JOMBERT au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle.

> M. D. C. C. X. Avec Approbation & Privilege du Roy.



\$\frac{\partial \partial \part

### LE LIBRAIRE AU LECTEUR.

TOus sommes redevables de cette Histoire à feu M. Péris de la Croix Secretaire Interprete du Roy és Langues Turquesque & Arabeique, qui mourut le 4. Novembre 1695. âgé de 73. ans, aprés avoir exercé sa Charge pendant quarante quatre années avec autant d'honneur que de capacité. Il est connu dans la République des Lettres par plusieurs beaux Ouvrages qu'il a composez : Il a traduit l'Histoire de France en Turc, pour porter la renommée de nos Rois jusqu'aux extrêmitez de l'Asie: C'est lui qui a rédigé les trois tomes de Voyages en Orient du sieur Thevenot le Neveu, dont il étoit ami particulier: Il a fait un Catalogue raisonné de tous les Livres

#### LE LIBRVIRE

Turcs & Persans qui sont dans la Biblioteque du Roy; il a fait encore deux Dictionaires, l'un de François en Turc, & l'autre de Turc en François: Enfin lors qu'il est mort, il alloit donner au public l'Histoire de Genghizcan.

Il l'avoit entreprise par ordre de M. Colbert. Ce grand Ministre uniquement occupé de la gloire de son Maître & du desir de mettre nôtre Nation en état de ne rien envier aux Etrangers, avoit coûtume, comme on sçait, d'assembler toutes les semaines, tantôt à la Biblioteque du Roy & tantôt dans la sienne un certain nombre de Sçavans; comme Meffieurs Renaudot, Charpentier, Vaillant, Bizot, Gallois, Cottelier, plusieurs Sçavans Jesuites & autres, pour conferer avec eux sur les Sciences aufquelles ils s'appliquoient; Il faisoit examiner devant lui leurs Ouvrages, il leur en preserivoit de nouveaux, &

# AU LECTEUR

pour mieux les exciter à travailler, il obtenoit du Roy des récompenfes pour eux.

Dans une de ces conférences, où le Sieur de la Croix avoit aussi l'honneur d'être appellé, l'Histoire des Ottomans, d'Aboulcair Taschkuprizadé, celebre Auteur Turc, tomba sous la main de M. Colbert. Ce Ministre ordonna au Sieur Pétis d'en traduire la Préface, & sur tout un Poëme qu'elle contient & qui traite de la Vie de Genghizcan. Le Poëme traduit, le Ministre en voulut entendre la lecture. Il trouva que ce Heros -Mogol meritoit plus justement que celui de Macedoine le superbe titre de Conquerant de l'Asie; il chargea nôtre Interprete d'en' composer l'Histoire : & pour la rendre plus parfaite, il lui recommanda de lire tous les Auteurs, tant Orientaux qu'Euromens, qui ont fait quelque mention de ce grand Prince.

#### LE LIBRAIRE

Le Sieur de la Croix pour répondre encore mieux aux intentions du Ministre, aprés avoir traduit les quatre principaux Auteurs qui ont écrit ex prosesse les actions de Genghiz-can, a parcouru les Relations de tous les Voyageurs qui ont parlé de ce Prince; de sorte qu'il n'en rapporte rien qui ne soit consirmé parles Auteurs les plus dignes de foy.

Cette Histoire qui lui a coûte dix années de travail, sera utile non seulement aux Sçavans qui recherchent avec soin la connois-sance des évenemens passez, & aux Geographes qui ont ignoré jusqu'à present les noms des Villes, des Routes, des Fleuves & des Montagnes de la grande Tartarie: mais encore à ceux qui se mêlent de negoce & qui trassquent dans la Chine, dans les Indes Orientales, en Perse & autres païs de l'Orient, en consequence de l'établissement que LOUIS le GRAND y sit par les soins de M.

#### AU LECTEUR.

Colbert, & qui a été renouvellé en 1708. dans un Traité de Commetce entre le Roy & le Roy de Perfe, trés-avantageux à la Nation Françoife, & ménagé par M. le Comte de Pontchartrain Secretaire d'Etat, dont la vigilance & le zele ne laissent échapper aucune occasion de servir sa Patrie. Les Negocians seront donc bien-aises de voir un détail de ces Païs-là, & de connoître les Mœurs des Peuples qui les habitent.

A l'égard de la prononciation des noms propres, il est bon de se source que la plûpart des Auteurs Européens qui ont fait imprimer des traductions de Livres Orientaux, écrivent les noms propres à leur fantaisse. M. d'Herbelot, par exemple, les a écrits à peu prés comme on les prononce en Orient, & c'est ce que le Sieur Péus a mieux aimé faire, que d'imiter M. Vattier sçayant Prosesseur en Arabe, qui dans les traductions

### LE LIBRAIRE

qu'il a données au public, quoique excellentes d'ailleurs, a tellement corrompu les nomspropres, qu'à peine les peut-on reconnoître, au lieu d'écrire Abdallah, il a mis Gabdole, au lieu d'Emir almoumini, il met Miramomolin & ainsi des autres Marcopolo n'a pas moins defiguré les noms propres Orientaux; pour dire Genghizcan, il écrit Cingistan.

Au reste, cette Histoire a été lûë & corrigée par plusieurs perfonnes sçavantes dans les Langues Orientales, & qui tiennent rang parmi les gens de Lettres; car l'Auteur n'étoit pas de ces Sçavans entêtez, qui ne croyent pas qu'il y ait sur la terre un homme capable de trouver des défauts dans leurs Ouvrages. Il consultoit volontiers ses amis, & prositoit de leurs Critiques. Si feu M. d'Herbelot eût été de ce caractere-là, sa Biblioteque Orientale me seroit pas si remplie d'erreurs, & il lui

#### AU LECTEUR.

auroit donné une meilleure forme.

L'Histoire de Genghizean a donc été examinée avec d'autant plus d'attention, que l'Auteur en la publiant croyoit faire un present confiderable au public : Et l'on n'a rien negligé de tout ce qui pouvoit contribuer à en rendre la lectute plus agreable & plus utile. M. de l'Isse un des plus habiles Geographes du siccle en a dresse la Carte, sur les Memoires des Sieurs Pétis de la Croix. Et M. Pétis de la Croix fils de l'Auteur, ne s'est pas contenté de mettre la derniere main à l'Ouvrage de son Pere; pour le rendre encore plus digne de la curiosité du public, il y a ajoûté l'Abregé de la Vie des Áuteurs dont on a tiré l'Histoire de Genghizcan. Il a aussi traduit un grand nombre d'Historiens Orientaux, Physiciens & autres qu'il a dessein de donner incessamment au Public.

# TABLE

#### DES CHAPITRES.

#### LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I. Es Scythes, Tartaresto anciens Mogols. Du païs de Genghizcan. Des Ancères of de la Genalogie de ce Prince. De sa naissance of de son premier nom: Et quelle perfecution il soufrir pendant sa minorité de la part des Cans Mogols après la mort de son Pere. page 1 Chap. II. D'Ounghean Roy des Keraires, autriment le Prètre fand'Asse. De l'arrivée de Temugin à Caracorom, of de la Conspiration qui sut sonnée contre

lui.
Chip. Ill. Retraite de Tenugin de la Comd'Oungbean. Son premier combat contre les troupes de son beau-pere. Les Magols resissent de payer tribut à Oungbcan. Temugin est déclaré General de
l'Armée Mogole.

Chap. IV. Guerre d'Ounghean contre les Mogols. Mort de ce Roy & du Prince

#### Table des Chapitres.

fon fils. Temugin proclamé Empereur des Mogols, des Tartares, & d'autres Nations Septentrionales d'Afie. 64

Chap. V. Guerre des Mogols contre le Can des Naimans. Expedition de Temugin contre Touliabiy Can des Merkites Reglemens pour l'Armée Mogole. 82

Chap. VI. Description d'une Diete des Movols qu'ils appillent Couvitay. Etabissement des Tassa, Sest à dire des Loix Mogoles Temogin change son nom & prend celui de Gengbizcan. 98

Chap. VII. Mort du Prince Boyrus. Nouvill: expédition de Genghizcan contre Toutlabéy. Quel en fut le fuccés. Faite de Ca'chluc auprès de Gurean Roy de Turquessan, qui lui donne sa fille en mariage. Description des Yugures & de lur Religion.

Chap. VIII. Premiere Guerre de Gengbizcan contre la Chine Septentrionale, appillée Catay. Quel en fut le succès. Son retour en son Pais. Expédition de co Prince au desert du Capschae, autrement Decht.

Chap. IX. Seconde Guerre de Genghizcan contre la Chine. Prise de Pequin, Ville capitale de la Chine Septentrionale, ou Catay.

Chap. X. Guerre de Genghizean contre le

### Table des Chapitres.

reste de ses Ennemis de Caracatay, de Mogolistan & de Turquestan. Persidie du Prince Caschluc envers son beau-pere Gurcan. Guerre des Mogols contre Cafchluc. Mort de ce Prince. Alliance de Genghizcan avec le Roy de Carizme.140

| LIVRE SECOND.                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE I. A Literation du traité de<br>Paix fait entre Gen-                                              |
| ghizcan & le Roy de Carizme. Abregé<br>de l'Histoire des Sultans Seljukides &                              |
| des Rois de Carizme. 155<br>Chap. II. Envoyé du Calife de Bagdad                                           |
| vers Genghizean contre les interêts du<br>Sultan Mehemed Roy de Carizme. 164                               |
| Chap. III. Des cinq grandes Reines , fem-<br>mes de Genghi Zcan & de ses quatre prin-                      |
| Chap. IV, Conduite du Roy de Carizme                                                                       |
| envers les Mogols. Des Marchands Mo-<br>gols vont en Carizme. 176<br>Chap. V. Assassinat des Marchands Mo- |
| gols. Rupture de la Paix. 182<br>Chap. VI. Préparatifs de Guerre contre le                                 |
| Roy de Carizme. Etat de l'Asie au tems<br>de l'irruption des Mogols. 189                                   |
| Chap. VII. Arrivée de Genghizean dans                                                                      |

| Table des Chapi             | tres.           |
|-----------------------------|-----------------|
| les Etats du Sultan de Cas  |                 |
| de Caracou.                 | 197             |
| Chap. VIII. Siege de la vil | le d'Otrar. 205 |
| Chap. IX. Siegis des villes | s de Saganac,   |
| Uzkend, Alschasche, F       | enaket ou Ton-  |
| cat par Tous chican.        | . 215           |
| Chap. X. Siege de Cogena    | le. Histoire de |
| Timur Melic,                | 232             |
|                             |                 |

#### LIVRE TROISIE'ME.

| CHAPITRE I. $E$ Xpédition de Gen  | ghiz- |
|-----------------------------------|-------|
| ne. Réduction des villes de Zarni |       |
| de Nur.                           | 255   |
| Chap. II. Siege de Bocara.        | 262   |
| Chap, III, Siege de Samarcande.   |       |
| Chap. IV. Genghizcan envoye trent |       |
| hommes sous la conduite de trois  | Gene- |
| neraux à la poursuite du Sultan a |       |
| rizme ; leur route par la Cora    |       |
| Mort du Sultan Mehemed , K        | ov de |
| Carizme.                          | 289   |
| Chap. V. Siege de la ville de Car | izme. |
| Capitale du Royaume du même       |       |
| Avanture de la Reine Turcan-C     | atun, |
| Mere du Roy de Carizme.           |       |

Mere du Roy de Carizme.

303
Chap. VI. Expedițion de Genghizcan à Nacscheh, Termed, Bedaschan, &

Chap. VII. Chaffe des Mogols. 331
Chap. VIII. Expédition des Generaux
Mogols à Nifa, à Caendar & à Damegane. 340

Chap. IX. Prise de la Forteresse d'Ylale.
Capivoiré de la Reine Turcan-Catun
Mere du Sultan Mehomed. Conquêtes
des Villes de Rei, de Com, & d'autres Places de l'Hircanie de Perse. 348

#### LIVRE QUATRIE'ME.

CHAPITRE I. Expédition de Genghi?gu'on appelloit autrefois la Battriane. Siege de Talcan.

Chap. II. Expédition du Prince Tuli contre le Sultan Gelaleddin fils du Sultan Mihemed. Siege des villes de Merou & de Nischabour.

Chap. III. Sieges des villes de Bamian & de Candahar frontieres des Indes, du côté de la Perse. 385

Chap. IV. Expedition du Prince Coutoucou contre le Sultan Gelaleddin. Continuation du Siege de Bamiau. 391

Chap. V. Bataille de Genghizcan & de Gelaleddin. Passage de ce Sulian aux

#### Table des Chapitres.

Indes. 400
Chap VI. Réduction d'Azerbijane, ancienne Medie, à l'obeiffance de Gengbizcan. Guerre des Moyols contre les Georgiens. 414

Chap. VII. Occupation de Genghizcan pendant l'expédition des Generaux Hubbé & Suida dans l'Azerbijane. Ce que firent les autres Generaux d'Armée.

Chap. VIII. Retour de Genghizean du pais d'Iran au pais de Touran, c'est à dire de Perse en Tartarie. 434

Chap. IX. Expédition des Generaux Hubbé & Suida au Royaume de Schirouane. Leur passage par Derbende, ou les Portes Caspiennes. 442

Chap. X. Dipart de Genghizcan de la Sogdiane pour la Diette de Foncae. Arrivée des Princes ses fils à cette Diette. 451

Chap. XI. Diette generale tenue dans la ville de Toncat. 457

Chap. XII. Retour de Genghizcan à Caracorom, stege de son Empire. Mariages des Mogols, Commencement de guerre au Tangut. 465

Chap. XIII. Marche de Genghizcan au Tangut, Dernie attions du Sultan Glaleddin à son retour des Indes. Ba-

| Table des Chapitres.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| taille contre Scisdascou Souverain a                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                        |
| Tangut. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Chap. XIV. & dernier. Elevation d'Od                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| tai Can au grant Empire de l'Asse                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Mort de Genghizcan, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 272075 at Othginetans . 40                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                        |
| Abregé de l'Histoire des Successeurs a                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Histoire de Touschi-Can fils aine de Gen                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Branche des Cans Uzbecs Rois de la Tran                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| soxiane, issuë du même Touschi-Can                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                        |
| fils de Genghizcan. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                        |
| fils de Genghizcan.  Histoire de Zagatai Can, second fils a                                                                                                                                                                                                                                                 | le                                       |
| Ginghi7can.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | le                                       |
| Histoire d'Octai Can, troisième fils a                                                                                                                                                                                                                                                                      | le                                       |
| Histoire d'Octai Can, troisieme fils a<br>Genghizcan & son successeur.                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                        |
| Ginghi Can.  Histoire d'Ottai Can, troisième fils a  Genghizcan & son successeur.  Histoire de Tuli Can, quatrième fils a                                                                                                                                                                                   | 7                                        |
| Ginghizean.  Histoire d'Otlai Can, troistème fils a Genghizean & son successiver.  Histoire de Tuli Can, quatrième fils a Genghizean.                                                                                                                                                                       | 100                                      |
| GinghiZean. Histoire d'Ollai Can, troistime fils a Genghizean & son successive fils Histoire de Tuli Can, quatrième fils a GenghiZean. Histoire de Hulacou Can, second fils a                                                                                                                               | 100                                      |
| GinghiZean.  Histoire d'Ollai Can, troistème sis a Ginghizean & son succifiur.  Histoire de Tuli Can, quatrième fils a GinghiZean.  GinghiZean.  Histoire de Hulacou Can, second sils a Tuli & de sa posterie.                                                                                              | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| Ginghi (an. 50) Histoire d'Otlai Can, troistème fils a Ginghiz can & son succifiur. 51 Histoire de Tuli Can, quatrième fils a Ginghi (an. 5) Histoire de Hulacou Can, second fils a Tuli & de sa posterité. Abrigé de la Vie des Auteurs dont on                                                            | 10 7 le 13 le 7                          |
| Ginghizean.  Histoire d'Otlai Can, troisseme sis a Geoghizean & son successive.  Histoire de Tuli Can, quatrième sils a Geoghizean.  Geoghizean.  Histoire de Hulacou Can, second sils a Tuli & de sa posservie.  Abregé de la Vie des Auteurs dont on tiré l'Histoire de Geoghizean.                       | 16 7 6 18                                |
| Ginghi (an.) Histoire d'Ollai Can, troistieme fils a Genghiz can & son succifiur. Histoire de Tuli Can, quatrieme fils a Ginghiz can, Histoire de Hulacou Can, second fils a Tuli & de sa posterité. Abregé de la Vie des Auteurs dont on tiré l'Histoire de Ginghiz can. Noms des Auteurs & Voyageurs Eure | 7 4 5                                    |
| Ginghizean.  Histoire d'Otlai Can, troisseme sis a Geoghizean & son successive.  Histoire de Tuli Can, quatrième sils a Geoghizean.  Geoghizean.  Histoire de Hulacou Can, second sils a Tuli & de sa posservie.  Abregé de la Vie des Auteurs dont on tiré l'Histoire de Geoghizean.                       | 7 4 5                                    |

péans, qui servent à prouver la verité des faits rapportez dans l'Histoire de Genghizcan.

Fin de la Table des Chapitres,



### CARTE DE L'ASIE

### SEPTENTRIONALE Pour fervir

alHIS TOIRE de GENGHIZ-CAN Composée par M.Petis de la Croix Interprete du Roy pour les langues or



# HISTOIRE

D E

### GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS
ET TARTARES.

LIVRE PREMIER.

#### CHAPITRE I.

Des Scythes Tartares & anciens Mogols, Du païs de Genghizcan. Des Ancêres & de la Gentalogie de ce Prince. De sa naissance & de son premier nom. Et quelle persecution il soussir pendant sa minorité de la part des Cans Mogols après la mort de son Pere.

> I la grandeur & la rapidité des L'An de Conquêtes, la diversité des éve-grace nemens, la ruine des Empires & 1154-

l'établissement de la plus vaste Monarchie

An. gr. 1154. Heg. 549.

re recommandable, c'est sans doute celle de Genghizcan & de se successieurs. Ce Prince a jetté les sondemens d'une domination plus grande que celles d'Alexandre & d'Auguste, puisqu'elle s'étendoit plus de dix-huit cent lieues de l'Orient à l'Occident & plus de mille du Septentrion au midy a. Elle a été florissante pendant

Abulcair dans Tarikh Alofman page 1.

au midy a. Elle a été florissante pendant plus d'un siécle, c'est-à-dire depuis l'élevation de Genghizcan, jusques bien avant dans le regne de Timur Caan son cinquiéme successeur à l'Empire de la Chine.

Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Genghizcan avoit des forces peu considerables lorsqu'il a commençé ses conquètes, & qu'il les a poursuivies & conservées avec autant de prudence que de valeur. Il les a même plus étenducs que tous ses successeurs ensemble, & ne se contentant pas du Titre de Conquerant, il a voulu avoir encore celui de Legislateur, quoique cela parût incompatible avec les occupations que lui donnoient ses guerres continuelles. Aussi n'est-il pas seulement reconnu pour le plus grand vainqueur de l'Orient; tous les Historiens lui donnent les plus hauts titres qu'on ait jamais don-

a Nous sommes les Maîtres de la terre deuis l'Orient jusques à l'Occident,

nez aux plus grands Empereurs a: Ils le An gr. furnomment b le Sultan des Mogols & 1154. des Turcs, e le Conquerant du monde, le seul Roi des Rois, la Colomne des Beyzavi Princes, le Maître des Trônes & des Cou- dans Nironnes; Et ils disent que Dieu n'a jamais zam at-revêtu aucun Souverain d'une si grande Divanauthorité sur la terre. Cependant quelque aliuscha. considerable que soit cette histoire,on peut Mircondire que jusqu'à present on a peu connu de dans dans l'Europe ceque c'est que les Mogols: Rouzet quelle est leur origine & quels ont été Mafa. leurs Princes. On sçait peu quelles étoient leurs Provinces & leurs Tribus, bien que les successeurs de Genghizcan ayent porté leurs armes jusques dans la Hongrie & dans la Bohême,où ils donnerent en 1242. une celebre bataille. d Ils avoient même Calcifius déja eu affaire aux François dans la Syrie p. 807.

a Le Prince & le Chef des Mogols, étoit Genghizean.

b Le Sultan des Mogols & des Turcs, seul Roi des Rois, Possesseur du Trône & de la Couronne.

c Le Conquerant Genghizcan.

d Henry Duc de Silefie y fut tué & le Roy de Hongrie fe fauva dans l'Autriche, où il fut dépouillé par le Prince, qui y commandoir, de toutes les tichestes que la Reine sa semme y avoir envoyées en dépost. Il fut ensuire éxilé dans l'Eclavonie, ou il passa le reste de ses jours dans une extréme misere, An. gr. 1154. Heg. 5 4 9.

en diverses occasions; Et avant ce tems là Hulakou petit-fils de Genghizcan avoit ruiné le fameux Empire des Califes ou successeurs de Mahomet aprés avoir fait trancher la tête à Mustasem Billah dernier des Califes Abassides dans la ville

dallatif dens Lubbattavarikh.

de Bagdad en 1258. Malgré tous ces évenemens,& bien qu'il y ait encore à present des descendans de ces Princes, tant dans l'Asie que dans l'Europe, sans parler de ceux des Indes qui y possedent un puissant Empire fous le nom de Mogols & qui defcendent de Tamerlan islu de Genghizcan par les femmes à la cinquiéme generation. Hezarfen a Malgré, dis-je, ces évenemens & l'existence actuelle de tant de Princes, il est sans

dans Tangih. Sel icardus.

ne soit pas plus connüe en Europe. b Il est vrai que l'Empire des Mogols d'aujourd'hui est nouveau, puisqu'il n'y a pas plus de cent cinquante ans qu'il fut fondé par Humayoiin dans l'Indostan, c

doute affez furprenant que cette nation

Les Cans de Crim ou de la petite Tartarie Precopense qui descendent de Touschican, fils de Genghizean, les Uzbecs qui s'établirent en 1498. dans le Royaume de Transoxiane ainsi que dans le Capschac.

b Ut vix quisquam nostrum ejus nomen audierit.

e Mogols des Indes Orientales descendent des anciens Mogols par Tamerlan,

& qu'il y en a plus de cinq cens que Gen- An. graghizcan fut proclamé Empereur des Mo- 11 ; 4.
gols & des Tartares ; mais les uns & les ; 4.9.
autres ont la même origine & l'on n'appellera dans cet ouvrage les Mogols de
Tartarie, anciens Mogols, que pour les
diftinguer des Mogols des Indes qui sont

plus connus.

Quoiqu'il en foit, tous les Mogols & les
Tartares reconnoissent Genghizean pour
le plus grand de leurs Princes. A Il étoit fils
d'un Can nommé Pisouca ou Yesouca qui Abuleair;
avoit regné dans l'ancien Mogolistan, pais P. 1.
stitué dans la grande Tartarie & dans une
Province appellée Caracatay. Cette grande Tartarie d'Asse de même que la petite
Tartarie d'Europe ne sont rien autre chose
que ce qu'on appelloit autresois la Scithie.
Elle contient divers Royaumes: mais ils
sont partagés en tant de souverametés qu'il
est presque impossible d'en faire le dénombrement.

Les Auteurs Orientaux se sont contentés de la diviser en quatre Parties. La premiere, est le Cap'chac composé de pluseurs grandes Provincès parmi lesquelles est celle des Getes, situé à l'Occident du païs des Mogols, & au

A Dans le Caracatay étoit un grand Can qui avoit nom Pisouca, fils de Purtan.

1154. Heg.

Septentrion de la Transoxiane & des païs que le Sihon \* arrofe. La seconde partie est le Zagatay qui est appellé par les 5 4 9.

anciens Transoxiane & par les Arabes \* Oxus. Maouarannahar. La troisiéme, c'est le Caracatay qui contient le Turquestan, le païs des Naïmans; le païs des Gelayrs, dont celui des Keraïtes ne fait qu'une partie; Le pays des Yugures, le Tangut, le Khothan, ou Khyta, ou Koutan; le païs des Calmacs & le Royaume de Courgé qui confine à la Chine & à la Mer. Enfin la quatriéme partie est composée de l'ancien Mogolistan qui est le Cog & Magog dont la fituation est marquée diversement par les Historiens, quoique ce soit le veritable païs de Genghizcan. Les uns l'ont mise dans l'Asse mineure : D'autres seulement en Lydie, d'autres dans la Colchide & dans l'Hyberie, & enfin quelques voyageurs l'ont placée aux païs des premiers Scythes audeflus de la Chine vers le Nord-Est de l'Asie, disant pour appuyer leur conjecture que les enfans de Magog, second fils de Japhet passerent du Nord d'Europe à celui d'Asie, où ils donnerent leur nom aux païs qu'ils habiterent. En un mot ce pais est situé dans le dernier Orient de l'Asie au Septentrion de la Chine, & a toûjours été fort peuplé. Les AuDE GENGHIZCAN.

teurs Orientaux ont appellé ses habitans An. gr. Mogols, & les Européans leur ont donné 11 5 4. d'autres noms.

Dans le tems du Bisayeul de Genghizcan, ils firent des progrés; Ils s'avancerent jusqu'au Caracatay, où ils obligerent quelques Cans à leur payer tribut; mais dans l'onziéme siécle auquel Genghizcan prit naissance ils étoient tributai-

re du Roi des Keraïtes.

Dés le septiéme siécle il y avoit de deux Fadlalfortes de Mogols: les uns appellés Mo-lah dans gols Dirlighin & les autres Mogols Ni-Gazany. ron. L'on verra dans la suite pourquoy ils furent ainfi nommés. Les Mogols Dirlighin c'étoient les nations de Congorat . Berlas, Mercout, Courlas, & plusieurs autres; & les peuples de Merkit, Tanjout ; Mercat , Soumogol , Nironcaïat , Yeca-Mogol & quelques autres encore étoient les Mogols Niron. Surquoi il faut remarquer qu'Yeca-Mogol & Nironcaïat. appartenoient en propre à la maison de Genghizcan.

Le mot de Cayat signifie forgeron. Cabalcan Bisayeul de ce Prince, pour se faire distinguer des autres Cans de la Tribu de Niron ses parens, ajouta le nom de Cayatà celui de Niron que portoit en particulier sa principale Tribu; depuis ce

A iiij

A.n gr. 1154. Heg. 549.

demeura non feulement à la Tribu, mais au Can même, qui en étoit le maître & à ceux qui la composoient. L'origine de ce mot vient de certains peuples qui étoient à l'extremité septentrionale du Mogolistan & que l'on nommoir Cayar parce que leurs Chefs avoient autrefois établi dans un montagne appellée Arkenékom une fonderie de fer qui donna une grande réputation à ces branches Mogoles à cause de l'utilité que tous les païs Mogols en reçûrent. a Ôn appella ces genslà les forgerons d'Arkenékom, & comme les ayeux de Genghizcan s'alliérent avec eux dans la fuite, b quelques Ecrivains mal informés ont publié que ce Prince étoit né d'un forgeron & qu'il avoit été forgeron lui même. Ce qui les a jettés dans cette erreur, c'est que chaque famille Mogole pour conserver la mémoire de

Rubruquis.

> forge armée de ses sousses, où ils allumoient du charbon & faisoient rougir une a Il n'y avoit point encore eu de ser chez eux en état de servir.

> ces illustres forgerons avoit coutume le premier jour de l'année de célébrer une sête, pendant laquelle ils élevoient une

b Tunc temporis Chingis faber quidam erat în populo Moal, & furabatur de animalibus Une Gan quod poterat &c,

masse de ser qu'ils battoient avec le mar-An. gr. teau sur une enclume, & cette action étoit 11 précedée & suivie de prieres. Ces Ecriprécedée & suivie de prieres. Ces Ecriprécedée & suivie de prieres. Ces Ecriprécedée & ne se suivie de cette cérémonie & ne se sant pourquoi on donnoit le surnom de Cayat à la famille de Genghizcan, se sont persuadés que ce Can avoit été forgeron, & que pour remercier Dieu de l'avoir élevé à l'Empire, il avoit établi cette coûtume. Ainsi ne pouvant remonter plus haut dans l'histoire des anciens Mogols, ils ont fait passer Genghizcan pour un miserable dont l'élevation n'a été qu'un pur ouvrage de la fortune.

Mais les Historiens qui ont voulu creufer l'antiquité pour découvrir l'Origine Abuleayr,
de ce Prince « ont eu d'autres sentimens Bin Abde lui. Ils parlent tous de son pere Pisouca das latifBehader b comme d'un Can très considerable parmi ceux de l'ancien Mogolistan. keschy
Il avoit, disent-ils, deux Souverainetés dans Alfort étenduës; c il avoit Epousé Oulon ansalie,
ou Alma-

a Cet Empereur étoit maître de deux Em-malic. pires, dans chacundesquels il donnoit ses ordres. Condeb Les Empereurs Mogols au nombre de vingst-mir dans un ont regné en Perle 150 ans. Le premier su Habib Genghicean, sils de Pitouca

& Ils étoient tous Empereurs dans l'Orient, Bin Ab-& le plus grand de tous, a été Buzengir Can. dallatif. 14

An. gr. 1154. Heg. 549. Aixeh fille d'un Can de ses parens qui avoit remporté plusieurs Victoires sur ses Ennemis; a on peut voir clairement par là que la naissance basse qu'on lui attribuë est un estet de l'ignorance ou de la malice des Ectivains. En estet son pere descendoit en ligne directe par sept generations de Buzengir surnommé le Juste dont la réputation a été si grande dans les païs Septentrionaux & Orientaux de l'Asse, qu'il n'y a point cu de Prince considerable qui n'ait voulu passer pour parent ou pour allié de sa Maison. b On peut donc assurer que Genghizcan sils de Pisouca est né Prince ou Can.

\* Remus Comme presque tous les Empires \* & és Romu les Maisons illustres ont leurs fables & lus , fils leurs faux miracles , les Mogols n'en ont de Mars.

Alexan pas manqué, ils ont mieux aimé corrom de fe, fils pre la pureté de leur Histoire, que de despusier, n'y pas mêler du merveilleux. Ils ont

a Le plus grand de tous fut Buzengir, de la race duquel sortent tous les Cans Mogols.

b Bin Abdallarif dans le chapitre z de fon Lubbattaouarikh, dit que Genghizean vivoir au tems d'Abou Mudlim Merouzy, lequel selon l'Historien Almakine étoit celui de Meroüane l'Asie, dernier des Califes Oummiades. Ce fur cer Abou Muslim qui ôta la Couronne des Califes Oummiades pour la mettre sur la tête des Abbassides, l'an de grace 749. & de l'Egire 132. attribué des revelations à Genghizcan; An. gr. & pour porter la veneration des peuples 1154. aussi loin qu'elle pouvoit aller, ils lui Heg. ont donné de la divinité. Ceux qui s'interressoient à son élevation eurent même l'insolence de le faire passer pour fils de Dieu. Sa mere plus modeste, dit feulement qu'il étoit fils du Soleil; mais n'étant pas affez vaine pour se flatter de l'amour de ce bel Aftre, elle appliqua la fable à son neuvième prédecesseur; & on publia que Buzengir étoit fils du Soleil.

Les Turcs & les Tartares croyent Marraque la mere de Buzengir est la tige de keschy. tous les Empereurs Mogols, & une hiftoire ou plûtôt une fable a fait dire aux Historiens qu'une femme est le principe de cette race illustre qu'on ne peut étendre audelà d'elle. On la nommoit Alancoiia. a Elle avoit été mariée & avoit eu deux fils appellez, selon Marcopolo, Marcopo-Bactout & Balactout; d'autres Auteurs lo. les nomment Belkeda & Yekeda; on dit que Doüyan-Byan son mari mourut peu de tems aprés, & qu'aulieu de songer à se remarier, comme elle passoit pour une Dame trés vertueuse, elle mena une vie retirée & fit croire aisement

a On assure que Genghizcan tire son origine d'une femme appellée Alancoüa,

12

An. gr. 1154. Heg. qu'elle se vouloit donner toute entiere à l'éducation de ses enfans. Neanmoins, quelque tems après elle parut grosse. «Les parens de son mari en murmurerent.

5 4 9: Marrakeschy.

Les parens de son man en nurmurerent. Ils l'obligerent même à paroître devant se Juge de la Tribu. Il est vray qu'elle n'en sit aucune difficulté. Elle alla hardiment chez le Juge. Elle le pria d'abord de prendre garde à ce qui lui étoit arrivé, & d'en observer toutes les circonstances avant que de porter son jugement. Le

Mircon-

vant que de porter son jugement. Le Juge lui demanda de quel homme else étoit devenue enceinte. Elle répondit qu'aucun homme n'y avoit contribué; mai qu'étant un jour négligemment couchée sur son lit, une lumiere extraordinaire étoit venu éclairer l'obscurité du lieu où elle étoit : que cette lumiere dont l'éclat ébolüissoit, l'avoit environnée & avoit pénétré par trois sois dans ses slancs. Le Comme la bonne Dame Alancoüa étoit bien aise de prouver son innocence au

# Elle devint grosse, on l'accusa de crime, on la mena au Juge, qui l'interrogea; elle dit qu'elle n'avois cu commerce avec aucun homme, j'étois couchée dit-elle, une lumiere parut qui entra dans mon corps par trois fois.

b) en fuis demeurée enceinte, je suis grosse de trois mâles, atrendez done mon enfantement. Si j'accouche de trois mâles, vous reconnoîtrés la verité de ce que j'avance, sinon vous ferez de moi ce que bon vous semblera. DE GENGHIZCAN.

peuple & de lui persuader que sa grossesse An. gr. n'étoit pas naturelle, on rapporte qu'elle :554. n'étoit pas naturene, on rappose qu'ac Heg. ajoûta qu'à chaque fois que la lumiere Heg. avoit pénetré, elle avoit conçu un fils; 149. qu'ainsi il faloit attendre le tems de son keeby. enfantement; que si elle mettoit au monde trois enfans mâles, ce seroit une preuve incontestable que tout ce qu'elle avançoit étoit veritable; & qu'au contraire, fi elle n'accouchoit pas de trois fils, elle se soumettoit à tous les supplices qu'on voudroit lui faire souffrir. Le terme étant venu, elle confondit la calomnie des parens de son mari qui osoient accuser sa vertu; a elle mit au monde trois fils, qui dans leur tems donnerent le nom à trois grandes Tribus.

Buzengir étoit un de ces trois fils, & Mircond les Chefs de leurs descendans sont appel- de. lez Nouranyoun, c'est-à-dire enfans de lumiere. Cette fable a donné lieu à quelques Auteurs d'appeller Genghizcan fils du Soleil, le croyant descendu d'Alancoiia par Buzengir son neuviéme prédecesseur. Marakeschy l'un des Historiens Arabes qui Marras ont rapporté cette fable, proteste qu'il n'y keschy, ajoûte point foy, & qu'il est persuadé que

cette Dame b ne l'a inventée que pour évi-

a Elle mit au monde trois enfans mâles b Elle n'inventa cette fable que pour éviter la mort,

An. gr. 1154. Heg. 539.

ter la mort qu'elle avoit meritée par son crime. Mais le Persan Cond-Emir historien celebre a comparé la chasteté d'Alancoüa à celle de la Lune, & aprés avoir rapporté le fait d'une maniere plus honnête; car il assure que la lumiere entra dans sa bouche, & descendit dans ses flancs, il ajoûte qu'elle enfanta veritablement les trois fils dont elle avoit prédit la naissance; & cette prédiction, dit-il, fut cause que dans la suite elle passa pour une sainte & pour une Prophetesse.

Il est constant que les Mogols consacrerent cette fable. Elle fut tenuë pour un miracle parmi eux, & ils demeurerent perfuadés que Dieu envoyant fa lumiere à Alancoiia, n'avoit eu en veuë que de faire naître un jour des descendans de cette femme un Prince qui vengeât le Ciel des injustices que les hommes commettoient tous les jours, & ils ont crû que ce Prince

étoit Genghizcan.

de.

Ces trois enfans qui furent nommés, Mircon-Bucan, Bosky & Buzengir ne parurent pas plûtôt dans le monde, que la superstition confacra l'imposture d'Alancoiia; pour distinguer ses trois derniers fils de tous les autres Mogols, on leur donna pour eux & pour leurs successeurs a le sur-

a Mot corrompu de Nouranyoun qui fignifie. enfans de lumiere,

DE GENGHIZCAN. 15

nom de Niron; je dis les trois derniers An. gr.
fils, car ses autres enfans furent appellés 1154.
Dirlighin, pour marquer qu'ils n'étoient Heg.
que des Mogols nez sans miracle.

Le même Cond-Emir fait descendre Coi Alancoita de Noé. a Il dit qu'elle étoit mir, fille de Tchoubinécan dont il fait remonter les ayeux, Oguz, Caracan, Mogolcan, jusqu'à Turc qui étoit fils de Japhet fils de Noé. Et ce Turc de qui les Turcs prétendent être sortis, sut le premier Roy de la Tartarie Orientale, dans le tems de Cayamerres premier Roy de Perse.

Enfin Ginghizcan, suivant le rapport de Fadlallah qui a écrit la vie de ce Prin-lab. ce, eut pour pere Pisouca Behader, & pour ayeul Puttan fils de Cabalcan. Celui-ci sortit de Tumenécan fils de Baïsan-courcan, dont le pere se nommoit Caïducan. Ce dernier étoit fils de Toutomitencan, qui eut pour pere Boucacan fils de Buzengir surnommé le Juste.

Entre ces Princes il y en a trois particulierement qui se sont rendus recomman-dallatif dables: Buzengir par mille vertus & par

a Ture fils de Japhet succeda à son pere, les Tures l'appellent fils de Japhet, ce sur le premier des Rois Tures; comme l'on donne à Kayoumerres la qualité de premier Roy de Perse.

An. gr. 1154. Heg. la qualité de Roy de Cotan : Cabalcan ex se faisant admirer de toute l'Asie par son courage: Et Pisouca pere de Genghizcan pour avoir soûmis à son obéissance la plûpart des Chefs des Nations Mogoles, avec plufieurs Souverains de Caracatay qui troubloient son repos. Il les vainquit malgré les fecours qu'ils recevoient fouvent du Roy de la Chine Septentrionale ou du Catay. Le dernier combat que Pisouca donna avant la naissance de Genghizcan fut contre la Nation de Soumogol, qu'on appelloit aussi Tatar; pour se venger d'une infulte qu'il en avoit reçûe, il fit marcher ses troupes vers leurs frontieres. entra dans leur païs, & le pilla. Temugincan General de plusieurs Hordes, vint pour l'en chasser; mais Pisouca alla au devant de lui, le mit en déroute aprés une sanglante bataille, & revint glorieux dans l'Yeca Mogol dans une maison de plaisance appellée Dilon Yldac, où il faisoit sa demeure ordinaire.

Conde-

de- Pour éterniser le souvenir de cette victoire, il donna le nom du Can qu'il venoit de vaincre à un enfant, dont « accou-

« Naissance de Genghizcan l'an de grace 1154. pendant le regue de Loüis V I I Roy de France, & cette année étoit l'an du pourceau du Calenfrier Mogol,

cha-

DE GENGHIZCAN. cha peu de tems aprés Olon Ayré la pre- An. gr. miere de ses femmes. Il l'appella Temu- 1 7 5 4. gin. a Comme on trouva du sang caillé Heg. dans les mains de l'enfant, b Pisouca sut 549. étonné de cet accident qui lui parut fort de. extraordinaire, & consulta selon la coûtume des Mogols les Aftrologues & les Devins. c Mais il ne fut pas content de Mirconleurs conjectures , & Soughoudgin fon de. parent & son premier Ministre, d homme Conded'une grande capacité, fort entendu dans mirle métier de la guerre, & qui avoit acquis beaucoup d'experience dans la Chine où il avoit demeuré long-tems; Soughoudgin, dis-je, fut le seu! qui satisfit le Can Mogol; e il lui dit que comme l'Etoile de Texeira-fon fils marquoit qu'il auroit un grand nombre d'Ennemis à combattre ; le sang qu'on avoit vû dans ses mains faisoit connoître qu'il teindroit les campagnes de

a Cadrikhun fesurdé Dermucht Dacht,

leur sang & les vaincroit tous : Qu'il deviendroit en peu de tems Grand Can de

d Pisouca le nomma Temugin.

b Il fut nommé d'abord Temugin.
c Genguizean Hijo de Sukik Badur nacio
corriendo elano dela Hyvara 546.

e Quando Chinguizcan nacio, rtuxo en sus dos manos à pretado en cada una dellas un poco de Sangre que sue cierto pronostico de su crueledad.

An gr. 1154. Heg. \$49.

sayr.

fa nativité dans son horoscope étoit la balance, qui est un signe Aërien, & que les sept Planettes étoient dans ce signe.

tous les Scythes, a parce que la maison de

En effet, les Auteurs Orientaux disent

Con-,, dans leur stile figuré : que l'air ou le vent demir. » impetueux de sa rigueur souffla si violem-" ment dans l'Afie au tems de sa puissance, que plusieurs milliers de peuples en furent

exterminés. Cette prédiction plut à Pifcoua. Il en conçut une esperance d'autant plus grande, qu'il crut remarquer sur le vilage de son fils Temugin toutes les marques d'un naturel heroïque. Il ne fe trompa point dans sa conjecture; ce jeune Prince avoit à peine neuf ans, qu'il ne vouloit p'us s'appliquer à d'autre exercice

qu'à celui des armes.

Le Ministre Soughoudgin mourut vers ce tems-là; b mais il laissa un fils nommé Caraschar Nevian, qui étoit un fort habile homme. Pisouca le choisit pour élever Temugin, & la suite a fait voir qu'il n'avoit pas fait un mauvais choix. Cependant Pisouca vit troubler le cours de & Son horoscope étoit la Balance, maison aërienne, & les sept Planettes se trouvoient dans cerre mailon...

b Voyant en fon fils une ame heroïque, il lui donna aussi un Atabec ou Gouverneur de haute

qualité.

ses prosperités par une disgrace que la for- An. gr. tune lui suscita. Le Roy de la Chine le 1166. fit enlever, le retint long-tems prisonnier Heg. dans ses Etats, & lui fit un fort mauvais 562. traitement : mais Pisouca eut l'adresse de rompre ses fers; il corrompit ceux qui le gardoient, & trouva moyen de s'en retourner dans l'Yeca Mogol, où il ne songea plus qu'à se venger du Roy de la Chine. Pour cet effet, il maria son fils Temugin, quoiqu'il n'eût encore que treize ans à une Princesse, fille du Can des Naïmans, lequel n'avoit pas moins que lui sujet de se plaindre du Roy de la Chine ; & ces deux Cans devoient aller attaquer ce Prince avec toutes leurs forces; mais la mort vint interrompre leur def- Bin Absein. a Pisouca mourut, & ses affaires dallatif. changerent de face dés la même année.

Comme il avoit fait la guerre aux peuBin Ab
ples de Tanjout, de Merkit, & à pludallatif.
fieurs autres Tribus de la branche de Niron fes parens, & qu'il les avoit obligés
à le reconoître pour leur Souverain, toutes ces Nations se révolterent. Les Cans
de Tanjout & de Merkit, Gemouca cou-

a Quand Pisouca mourut, Ginghizcan n'avoit que 13 ans, l'an de l'Hegire 562.

Ce fut en 1166. deux ans ou environ aprés la naissance de Philippe Auguste Roy de France, An. gr. 1166. Heg. 164.

20

fin du Prince Temugin, ainfi que quelques Commandans d'autres Tribus que Pisouca avoit assujeties, se liguerent ensemble, & vinrent attaquer Temugin, qui malgré sa grande jeunesse leva courageusement le Toughe, a animé par l'exemple de sa mere qui se montrant digne semme de Pisouca, excitoit ses Sujets à se défendre, il se mit avec elle i la tête des trouppes. Ils marcherent aux ennemis, & combatirent d'abord heureusement; mais la fortune leur devint contraire dans la suite, ils furent battus & Temugin tomba même plus d'une fois entre les mains de ses ennemis. Il eut neanmoins toujours l'adresse de se sauver.

Mirconde.

Etant dans sa quatorziéme année, il épousa Purta Cougine, fille d'un Can-Mogol, Chef dela nation de Congorat,

oungh- & parent d'Ounghcan Roy des Keraïtes. can Roy Il en eut une fille; b mais l'année suivan-Prêtre FEATL.

te, un puissant parti des peuples de Merkit ayant appris qu'il étoit parti de son païs pour aller faire une expedition, vint dans sa Tribu de Nironcayat pour la pil-ler. Ils surprirent ceux qui la gardoient,

& C'étoit un baton au haut duquel étoit une queue de cheval , qui servoit d'enseigne aux. gens de guerre.

b Persecution que Temugin souffrit des Cans. woifins.

21

& y étant entrés aprés une legere défense, An. gr. ils emporterent tout ce qu'il y avoit de 11 6 8, précieux : Ils enleverent la Princesse Pur-Heg. ta Cougine qui étoit grosse d'un second 1641 enfant, & l'envoyerent au Roy des Keraïtes, persuadé que c'étoit lui faire plaisir, que de remettre en son pouvoir une Princesse pourveuë d'une grande beauté.

Le Roy des Keraïtes reçut à la verité ce present avec beaucoup de joye, mais il regarda toujours Purta Cougine d'un œil de pere, & quoique dans sa Cour il y est un grand nombre d'ennemis de Temugin qui le pressassima de Temugin qui le pressassima de proviet se marier avec la femme de son fils. Il parloit ainsi, parce que dans le tems qu'il sit anitié avec Pisouca, il appelloit Temugin son fils. Il la traita donc comme si elle est été sa propre fille.

Auffi-tôt que Temugin apprit que la Princesse la semme étoit chez le Roy des. Keraïtes, il ordonna à un a Nevian de l'aller réclamer de sa part, & de s'acquitter de cette commission avec toute la diligence possible. Le Nevian obéit, & nes sur pas sirôt arrivé à Caracorom où ce Roy tenoit sa Cour, qu'il en obtint aue.

a C'est à dire un Prince de sa Cour,

An. gr. 1168. Hcg. 164.

mir,

diance. Il lui fit les complimens dont la étoit chargé, & déclara le fujet de la miffion. Le Roy le reçut favorablement, & lui accorda ce qu'il demandoit : Il lui confia même la Princesse, en lui recommandant d'avoir pour elle tous les respects ausquels il étoit obligé.

Le tems de la grossesse de Purta Cougine étoit si avancé, qu'elle fut obligée de s'arrêter quelques jours en chemin. Elle y accoucha d'un trés-beau Prince, qu'elle sit envelopper de pâte molle, pour le porter elle-même dans sa robbe sans le blesser. Effectivement quand elle arriva auprés de Temugin, malgré la longueur d'un si penible voyage, l'ensant se trouva dans une pa rfaite santé. Le soin qu'elle avoit pris du jeune Prince, sit trés-agréable au pere, Conde- qui le nomma Jougi. « Cependan Te-

qui le nomina Jougi. "Cependant l'et à huit années aprés la mort de son pere, & Oulon Ayxé sa mere fit tous ses efforts pour le maintenir dans l'état où le Prince son époux l'avoit laisse si als altur succomber au grand nombre des ennemis. Temugin sut encore sait prisonnier par ceux de la Tribu de Tanjout, b & ce qui

a En langue Mogole, heureusement arrivé. b La Tribu de Niron qui avoit été assujetie

DE GENGHIZCAN.

13

1ui fut plus sensible que sa prison, c'est An. gr., que sa propre Tribu de Niron Cayat, sé-1170 duite par Toucta Béy Can des Merkites, sec le plus puissant de ses ennemis, se révolta Condedans le même tems, & prit les armes con-mir.

tre lui. Il eut toutefois encore le bonheur

d'échapper à ses ennemis.

Neanmoins de si fâcheux évenemens firent juger à ce Prince qu'il faloit ceder à la necessité, & choisir une retraite en cas que les ennemis refusassent de faire la paix, ou ne la lui voulussent accorder qu'à des conditions trop desavantageuses. Il fit donc toutes les démarches necessaires pour faire consentir les Cans à un accommodement raisonnable. Il leur offrit tout ce qu'ils pouvoient prétendre; mais comme ils n'avoient pas d'autre dessein que de ruiner la Mailon de Pisouca, ils rejetterent toutes ses propositions. De maniere qu'ils envahirent la plus grande partie de son pais; Il fit de vains efforts pour leur résister ; si bien que désesperant de rétablir ses affaires, il prit la résolution de se refugier chez le Roy des Keraïtes dont il se flatoit d'être bien recu, à cause que Pisouca avoit autrefois

par Pisouca abandonna Temugin, & se rangea sous les Enseignes de la Tribu de Tanjour. An. gr. 1170. Heg. 566.

secouru ce Prince contre ses ennemis.

Vers ce tems-là Temugin eut un songe qui lui présagea sa future grandeur. Il rêva que ses bras étoient devenus extraordinairement longs, qu'il avoit une épée dans chacune de ses mains, & que la pointe de celle qui étoit dans sa droite, étoit

Marrakeschy.

tournée vers l'Orient, & la pointe de l'autre vers l'Occident. Il communiqua ce songe à la Princesse sa mere, qui l'expliqua d'une maniere conforme aux idées d'ambition dont elle étoit occupée. Elle lui dit que ces deux épées lui promettoient l'Empire de ces deux parties du Monde.

Flaté de ces grandes esperances qui le confirmerent dans le dessein de se refugier chez le Grand Can, il envoya pour cet effet un Nevian à Caracorom, & il n'implora pas vainement l'appui d'Ounghcan. Le Roy lui accorda un afile, & lui manda par le Nevian qu'il pouvoit compter sur un homme penetré des obligations qu'il avoit à Pisouca. Temugin afsuré de la protection du Grand Can, ne fut plus occupé que de sa retraite. Il laissa la direction des affaires du païs à son oncle Utagékin. Il maria la Princesse Oulon-Ayké sa mere avec l'Emir Buzruc, qu'il fit assoir à sa droite, & audessus de

tous

GENGHISCAN.

tous les autres Nevians. Il partit enfuite An gr. avec Carafchar, pour fe rendre à la Cour 1170. du Roy des Keraïtes.

a Caraschar prit toutes les précautions 566. possibles pour la sureté du Prince qu'il mir. avoit l'honneur d'accompagner. Il choisit six mille hommes de guerre pour l'escorter, b & il engagea ses plus fideles ser- Albucaye viteurs à le suivre, leur failant esperer que le Grand Can ne manqueroit pas de prêter du secours à Temugin, & de les rétablir dans leurs biens à la confusion de leurs ennemis. Enfin le fils de Pisouca se mit en marche à la tête de tous ceux qui voulurent s'associer à sa fortune; ce qui ne laissoit pas de composer une armée peu considerable à la verité par le nombre; mais respectable par son courage & par la fidelité qu'elle avoit pour son Prince.

a De concert avec Caraschar il se resugia vers Ounghean.

b Pisouca étant mort, ce jeune Prince alla trouver Ounghean qui étoit Roy de Caracatay. An. gr. 1170. Heg. 166.

## CHAPITRE II.

D'Ounghean Roy des Keraïtes , autrement le Prêtre Jean d'Asse. De l'arrivée de Temugin à Caracorom , & de la Conspiration qui fut formée contre lui.

Mathieu Paris

A VANT que de parler de la réception qui fut faite à Temugin par Ounghcan, il me femble qu'il eft à propos de rapporter ce que les Hiltoriens ont dit de ce
Roy; puisque non seulement c'est un Prince de glorieuse memoire; mais encore parce qu'il a beaucoup de part à cette histoire.

Ses Prédecesseurs ont été de puissans Seigneurs dans les Pais Septentrionaux de l'Asie, c'est à dire dans le Mogolistan, dans le Gelair, dans le Turquestan, & dans quelques autres païs de Caracatay; Quelques - uns mêmes de ses Ancêtres ont pris la qualité de Padischa, a mais leur puissance diminua dans la suite. Sa famille, qui étoit une des plus illustres des pais de Gelair dans le Caracatay, composité pet grandes branches de Mogols Dislighin, parmi lesquelles étoit celle a Qui figuise Empereur.

DE GENGHIZCAN. des peuples Keraïtes, qui firent de cruel- An. gr. les guerres à leurs voifins. L'ayeul d'- 1170.

Ounghean, dont la Tribu résidoit à Ca-Heg. racorom, fut un des plus considerables 16 & des plus vaillans Princes des Keraïtes; mais en même tems le plus malheureux. Plusieurs Cans de Caracatay se liguerent contre lui, le vainquirent deux fois, & Fadlall'un d'entre-eux nommé Naour, son pa-lah.p. 38. rent & son plus proche voisin l'ayant atti-

ré dans une embuscade auprés d'un bois, l'arrêta, & l'envoya sur le champ sous bonne garde au Roy de Courgé a dans la Chine; où il acheva son destin d'une maniere bien étrange; car le Roy de Courgé

l'ayant fait lier & coudre dans un sac, le laissa cruellement expirer sur un asne de bois.

b La veuve deMergous, c'étoit le nom de ce malheureux Prince, inconsolable de sa perte & vivement irritée de l'indigne traitement fait à son mari, prit la résolution de le venger à quelque prix que ce fût; voici de quelle maniere elle en vint à bout. Quoique Naour fût la principale cause de sa douleur, & l'objet de sa vengeance, elle feignit de n'avoir du ressentiment que contre le Roy de Courgé , & fit dire à Naour

a L'on prétend que Corgé est la Corée. b Elle se nommoit Coutouky.

An. gr. 1170. Heg. 166. aprés quinze mois de veuvage qu'étant résoluë de quitter le deuil, elle souhaitoit avec passion de faire débauche avec lui ; Que s'il avoit même encore quelque reste de cet amour qu'il avoit eu pour elle avant que Mergous l'eut épousée, elle ne refuseroit pas d'être sa femme; & enfin que s'il acceptoit la proposition qu'elle lui faisoit de se réjouir avec lui, elle iroit le trouver, accompagnée seulement de quelques - uns de ses domestiques, & qu'elle auroit soin de faire porter plufieurs Outres remplis d'un excellent Cammez a. Naour donna dans le piége, fit dire à la Princesse que rien ne lui pouvoit être plus agreable que cette partie de plaisir. La Dame aussi-tôt se prépare à partir, & aprés avoir envoyé devant, cent moutons & dix cavales, elle se met en chemin au milieu des chariots chargez de grands Outres de peaux de bœuf. Etant arrivée auprés des tentes de Naour, elle ordonna qu'on livrât les moutons aux Cuisiniers, & fit placer les chariots où étoient les Outres à deux pas de la tente sous laquelle se devoit faire la débauche. Le Can alla recevoir la Princesse avec tou-

a Quelques-uns l'appellent Cosmos. C'est une bosson composée de lait de cavale, accommodée d'une maniere particuliere.

DE GENGHISCAN. 29

tes les démonstrations d'un amant passion- An. gr. né, il eut un long entretien avec elle. On 1170; fe mit à table. Elle se fit apporter quel-Heg. ques Outres où il y avoit du Cammez,elle 566, en présenta à Naour. Il en but avec plaifir. Il s'ennyvra, & alors elle donna le fignal à ses gens qui ouvrirent les grands Outres. Il en fortit à l'inftant des hommes armez, qui se joignant aux autres Officiers de la Princesse, se jetterent sur Naour qu'elle avoit déja poignardé. Ils le mirent en pieces, & leur fureur ne s'appaisa que lors qu'ils se furent baignés dans le sang de tous les domestiques que ce Can avoit fait entrer sous ses tentes pour le servir. Telle fut la vengeance de la genereuse femme de Mergous, qui avoit pris de si bonnes mesures pour executer impunément fon dessein, qu'elle se retira sans tomber entre les mains de ceux qui auroient pû venger la mort de Naour. Elle s'acquit un grande gloire par une action si hardie, & tous les Princes de son tems concurent pour elle une estime extraordinaire.

Mergous Can eut deux fils de cette Fadial-Princesse, Coja Boirue & Gurcan; le pre- lab pag. mier laisse plusieurs enfans, dont l'aîné 27 l'a fut Ounghcan, qu'il nomma d'abord Togrul, & qui des l'âge de dix ans acAn. gr. 1170. Heg. 166.

compagna son pere dans ses expéditions. Togrul étoit à celle où son ayeul fut pris par Naour. Il eut même beaucoup de peine à se sauver. Comme il avoit plus de merite & qu'il étoit plus aimé que ses autres freres, ils conçurent pour lui une haine qui devint excessive, lors qu'ils le virent sur le trône des Keraïtes. Il y monta aprés la mort de leut pere, & le Roy de la Chine, par un Ambassadeur qu'il envoya pour le feliciter, lui donna le nom d'Ounghean; voulant par-là lui faire entendre qu'il meritoit le titre de Grand Can, & qu'il le reconnoissoit pour tel. Et veritablement ce nom qui fignifie le premier des Cans lui plût si fort, qu'il le prit & quitta celui de Togrul a qu'il ne portoit qu'à regret.

Ounghean eut ensuite plus d'un démèlé avec ses ferres & ses cousins. Il en fit mourir quelques-uns. Cette cruauté excita son oncle Gurcan à lui faire la guerte. Ils en viurent aux mains en rase campagne, où aprés une asses sanglante bataille, Ounghean sit vaincu & dépouillé de ses Etats. Mais il eut recours à Pisouca pere de Temugin, & par le secours qu'it en reçut il chassa son oncle Gurcan, le

a C'est le nom d'un certain oiseau qu'on croit, de mauvais augure,

pourfuivit jusqu'au païs de Cachin, & fe An. gr.

Ce fur ce même Ounghean Roy des Heg.

Keraïtes qui fit, un si grand bruit dans le monde Chrétien vers la fin de l'onziéme fiecle, a sous le nom & la qualité de Prê- Mathieu tre Jean d'Asie que les Nestoriens lui at- Paris. tribuerent. On voit encore des lettres circulaires écrites de sa part à des Princes Chrétiens pendant le cours de son regne. Il y en a au Pape Alexandre I I I. au Roy de France, à l'Empereur de Constantinople, & même au Roy de Portugal. Elles Sont toutes d'un stile fort élevé, & leur Auteur a prétendu donner à ceux à qui elles sont adressées, l'idée du plus grand Prince qui fût alors dans l'Alie. On a en François une copie de celle qui fut écrite en France au Roy Louis V I I. pere de Philippe Auguste; mais le caractere n'a pas plus de trois cens ans, & elle commence par ces mots: Prêtre Jean par " la grace de Dieu, Roy tout-puissant sur " tous les Rois Chrétiens, salut &c.

La suire de cette Lettre est magnisique Cette Letpour le Prince Keraite; il y vante ses tre est en grandes richesses, la vaste étendué de ses chez! Au-Etats, dans lesquels il comprend les In-tent. des, & tous les peuples de Gog & de Ma-

A Ounghean est le Prêtre Jean d'A fie.

C iiij

An. gr. 1170. Heg. 166.

gog : Il fait une mention orgueilleuse de soixante & dix Rois qui le servent & qui font ses Sujets : 11 exagere les Tributs qu'il exige d'un Roy d'Israël de qui dépendent plufieurs Comtes, Ducs & Princes Juifs: Il invite le Roy de France à le venir voir, promettant de lui donner en propre de trés-grands Païs, & même de le faire fouverain Seigneur aprés lui. II marque encore dans cette Lettre les divers peuples & les raretés qui font dans fes Etats. Enfin, il n'oublie rien de tout ce qui peut contribuer à le faire passer pour un trés-puissant Roy. Il se dit Prêtre à caufe du facrifice de l'Autel, & Roy par rapport à la justice & à la droiture. Il parle de S. Thomas conformément aux fables des Indiens; & fur la fin de sa Lettre, il prie le Roy de lui envoyer quelque vaillant Chevalier qui soit de la generation de France. Ce sont ses termes.

Mais il n'est pas difficile de voir que cette Lettre a été supposée, & qu'elle n'a pas été égrite par Ounghcan. Les Nestortiens qui étoient en grand nombre en ce païs-là, où ils avoient été établis dés l'an de grace 737, par des Missilionnaires de Moussilo & de Basra, en ont été les Auteurs. Ils avoient fait répandité par leurs Emissaires chez tous les Chrétiens, qu'ils

avoient converti la plûpart des peuples de An. gr. la Scythie, & même le plus puissant des 1170. Rois qui y regnoient; que la conversion de 166. ce Prince étoit telle qu'il s'étoit fait Prê- 166. tre, & qu'il avoit pris le nom de Jean. Ils ajoûterent ces circonstances pour rendre 1cur fable plus vrai-semblable, & ils composerent ces Lettres superbes pour faire valoir le faux zéle de la Secte Nestorienne, & se faire louer d'avoir attiré un si

grand Prince au Christianisme.

Toute l'utilité que l'on peut tirer de ces Lettres pour l'histoire; c'est qu'elles font connoître qu'on étoit persuadé, quand elles ont paru, que ce Roy étoit un tres-grand Prince, Chrétien & Prêtre même. Il se trouve encore une Lettre du Pape, qui l'appelle Prêtre tres-faint. Il n'y a pourrant pas d'apparence qu'il ait été chrétien, bien qu'il souffrît chez lui les Chrétiens, a & que quelques peuples de son Mathien obéissance eussent embrassé le Christia- Parisp.82 nisme, & qu'il leur eût permis d'avoir semsancdes Evêques. Ce qu'il y a de veritable, tissimum. c'est que ce Roy étoit le plus considerable Rubru-

a Et vocabant eum Nestoriani Regem Johannem & plus dicebant de ipso in decuplo quam veritas esset. Sic ergo exivit magna fama de illo Rege Johanne, & quando ero transivi per pafqua ejus , nullus aliquid sciebat de co nisi Nestoziani pauci.

An gr. 1170. Heg. 566.

Can du Païs de Caracatay. Un grand nombre de Souverains lui payoient tribut. Abulfarage a remarqué qu'il commandoit même aux Turcs Orientaux; mais c'est que de son tems on appelloit Turcs la plûpart des peuples de la Tartarie, encore qu'ils ne fussent pas de Turquestan.

Gondemir.

a Ounghean étoit de la Nation des Keraïtes, de qui dépendoient les peuples de Gelaïr, & de Tendouc, qui possedoient les païs les plus étendus du Caracatay.La Capitale de ses Etats étoit la ville de Caracorom, située à dix ou douze journées du lieu où Temugin tint sa premiere Cour, & environ à vingt journées de la Chine. b Elle

quis.

devint aprés Ounghcan le séjour des Empereurs Mogols. Temugin s'y établit, & ses successeurs en sirent la principale Ville Abulfa. de leur Empire. c L'Empereur Octay-Caan , troisième fils de Genghizcan , la sit

Vage.

rebâtir aprés son expedition de la Chine, & lui donna le nom d'Ourdoubaleg.

Cette digression m'a paru necessaire

a Ouncghan qui étoit le Commandant de la nation Keraîte.

b Ounghean erat Dominus cujufdam villula qua dicitur Caracorom populum babens subseque dicebantur Krit , Merkit.

e Et il arriva à son ancienne patrie, où il bâtit une Ville qu'il appella Ourdoubaleg, & c'est la Ville de Caracorom.

pour faire connoître quel étoit Ounghcan An. gr. à laCour duquelTemugin chercha un asi- 1174; le contre la persecution de ses voisins.Re-Heg. venons à ce dernier Prince. all arriva fort 170. heureusement à Caracorom, sous la con- Abulfeduite de Caraschar Nevian, l'an de grace 1174. Il pouvoit être alors dans sa vingtiéme année. b Ounghcan le reçut agreablement, & lui donna d'abord tous les témoignages imaginables d'amitié, à cause des fervices importans que lui avoit rendus le feu Can Pilouca. Temugin répondit avec respect aux honnêtetez du Roy, & vit bien-tôt ce que l'on voit dans toutes les Cours,les Courtifans s'empresser d'autant plus à lui plaire, que le couverain faisoit plus paroître d'estime & d'affection pour

Quelques jours aprés fon arrivée, Carafchar demanda une audiance particuliere pour fon Maître, & l'obtint. c Ce rage.

Gouverneur fit au Roy un long récit des injufices & des perfécutions que les Cans Mogols avoient faites à ce jeune Prince depuis la mort de Pilouca, & il finit en le priant de vouloir le fouffir dans fa Cour,

a Caracorom fignifie le sable noir,

b Temugin à la Cour d'Ounghean Roy des Keraïtes.

e Il se tint au service d'Ounghean jusqu'à ce qu'il eut atteint l'âge vixil,

An gr. 1174. Heg.

570.

jusqu'à ce qu'il fût en âge de se venger: Temugin aprés que son Gouverneur eut parlé, assura le Roy de son obéissance, & lui dit qu'il se dévouoit à son service. Ounghcan caressa le jeune Prince, lui accorda la protection, & lui promit non seulement de faire cesser la persecution des Cans contre sa tribu d'Yeca Mogol, qui lui avoit toujours été fidele, mais encore de faire rentrer dans fon devoir celle de Niron Cayat. Enfin il lui fit tous les bons traitemens qu'il devoit attendre d'un Roy qui vouloit lui tenir lieu de pere. Il ajoûta de nouveaux Officiers à ceux qu'il avoit déja, & ne se contentant pas de lui rendre tous les honneurs possibles, il envoya des personnes de sa Cour vers les Cans les plus ennemis de Temugin, pour les menacer de son indignation, & leur déclarer la guerre, s'ils continuoient leurs hostilitez.

Carafchar à la verité avoit beaucoup d'efpit, & ce fut fans doute par les confeils de ce sçavant Gouverneur, que le jeune Prince Mogol devint en peu de tems capable des premiers emplois. Ounghean l'en honora. Il continua de l'appeller son fils, & l'élevant audessus des Princes mêmes de son sang, il lui consia la conduite de la guerre qu'il avoit contre le Can de DE GENGHIZCAN.

Tendouc. Temugin fit éclater son cou- An gr. rage dans cette guerre, & quelques Cans 1175. Mogols qui refuserent dans la suite de Heg. payer les tributs ordinaires au Roy des 171. Keraites, éprouverent aussi la valeur. Il se conduist dans toutes les occasions avec tant d'habileté, qu'Ounghcan n'entreprenoit plus rien sans le consulter.

Tous ces heureux succés & la confiance que le Roy avoit en ce jeune Prince Mogol, sembloit devoir l'assure d'une faveur constante; mais sa vertu lui suscita des ennemis encore plus dangereux que ceux qui l'avoient obligé d'abandonner

fes Etats.

La Princesse Ouisoulougine, fille du Roy, charmée de la valeur de Temugin, prit de l'amitié pour lui, a & méprila la Abuleair, recherche de Gemouca Can de la Tribu p. 2. 1. 3. de Jagerar, qui la faisoit demander avec beaucoup d'instances. Ounghean la donna au Pince Mogol, b & ce mariage se sit Abuleair avec autant de pompe, que si ç eut été p. 21. 1.5. éclui du Grand Can même. Gemouca ne le vir pas tranquillement. Il aimoit la

a Gemouca étoit amoureux de Ouisoulougipe, mais elle aimoit Genghizean.

b Genghizcan époula la Princesse, Gemouca en fut jaloux, & le perdit dans l'esprit du Grand Can.

HISTOIRE

Princesse; on la lui avoit refusée. Son An. gr. amour & son honneur offenses lui inspi-1176. Heg. rerent le dessein de se venger premierement de son rival, & ensuite du Roy des

Keraites.

Marrakeschi celebre Auteur Arabe dit : " que le feu de l'envie s'alluma dans le cœur » de ceux qui environnoient le Grand Can. » Qu'ils inventerent des ruses de Demons, » pour détruire dans son esprit le PrinceMo-

» gol : que femblables à d'habiles chaffeurs » ils lui tendirent des piéges, & n'épargne-

» rent rien pour couper la corde de l'union » qui l'attachoit au Roy. Ce sont les pro-

pres termes de Marrakeschi. Gemouca donc amant jaloux & defef-

peré, trouva sans peine des gens disposés contreTeà seconder sa fureur. Mille envieux s'offrirent à servir sa vengeance. Cependant quoique tous conjurez contre Temugin, & malgré l'impatience qu'ils avoient de le perdre, il se passa plusieurs années sans qu'ils pussent en venir à bout. La puissance du Prince Mogol que le Roy avoir fait son premier Ministre, ses amis & ses fervices rendirent long-tems leur ressen-

rage.

Conjuration

mugin.

timent inutile. A Mais le Grand Can à qui a Il étoit vaillant & craint des ennemis; ce qui lui attira l'envie de ses pareils, qui le desservirent auprés d'Ounghean,

DE GENGHIZCAN.

tien ne manquoit pour être parfait , que An. gr. d'avoir de la fermeré dans les fentimens , 1177, le laissa (urprendre à la casomnie dans la Heg. Ruite. Neanmoins avant qu'il prêtât l'o-173 reille aux ennemis de Tenugin', il arriva.

de grands évenemens.

Toucta Béy Can des Merkites étoit à la tête de ceux qui vouloient perdre le Prince Mogol. Voyant que leur entreprise ne réiissississis pas, il rompit avec Ounghcan, pour lui faire connoître jusqu'à quel point Temugin lui étoit odieux; Il se joignit aux Can des Tanjoutes, & ils firent une Ligue si forte, qu'ils s'imaginerent qu'indubitablement ils accableroient à la fois le beau-pere & le gendre. Ils recurent dans leurs Assemblées les ennemis même d'Ounghean, avec ceux du Prince Mogol; & afin que cette Ligue fût durable, le Can des Tanjoutes s'avisa de proposer aux Confederez de confirmer leur union par le serment solemnel & ordinaire aux Mogols.

Tous les Cans, les Emirs, ou leurs sermens Députés frapperent de leur fabre un che-des Moval entier, un bœuf fauvage & un chien, gols. puis ils prononcerent ces paroles: O Dieu, ô Ciel,ô Terre! Ecoutés le ferment que nous faisons centre Ounghean & Tennigin. Si quelqu'un de nous les épargne dans l'occa-

\$73.

sion, & manque à la parole qu'il a donnée An. gr. de les perdre & de secourir leurs ennemis 1177. Heg.

contre eux , qu'il devienne comme ces bêtes. Ce serment fut long-tems secret; mais enfin le Roy des Keraïtes & le Prince Mogol en ayant été avertis par un Seigneur de la nation de Congorat ; ils se préparerent à faire la guerre & à prévenir leurs ennemis. Temugin demanda à aller contre eux. La moitié de l'armée eut ordre de lui obéir. Il joignit à ces troupes ses Mogols, & ayant élevé le Toughe, a il marcha du côté des Tanjoutes, dont il apprit des nouvelles par ses Espions. Il surprit par son extrême diligence leur Commandant, qui fit tout son possiblepour éviter le combat, jusqu'à ce quequelques Alliez eustent joint son armée; & qui tantôt en occupant des defilés dans les montagnes où il se retranchoit, & tantôt par d'autres ruses de guerre, amusa Temugin si long-tems, que les Naïmans qui étoient de la Ligue des Cans, instruits par leurs

Caraouls Coureurs que le Grand Can n'avoit pas auprés de lui toutes ses troupes, prirent le tems de cette expedition du Prince Mogol pour entrer dans les Etats même du Roy des Keraïtes : Et cette derniere en-

treprife

a C'est une longue pique au haut de laquelle il y a une queue de cheval,

treprife fur l'ouvrage d'un frere cadet d'- An. gr. Ounghean nommé Erkécara, qui depuis 1178. plusieurs années s'étoit retiré chez les Heg. Naïmans.

Tayancan leur Roy accompagné de ce Prince mécontent attaqua brufquement le Grand Can, qui s'attendoit d'autant-moins à cette irruption, que l'année précedente il avoit fait la paix avec les Naïmans à des conditions trés avantageuses pour eux. Quoique urpris,il ne laissa pas de vouloir leur réfister; mais ce fut inutilement, ce malheureux Roy aprés un combat assés long, se trouva dans la necessité de prendre la fuite, pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. La plus grande partie de ses Soldats furent tués ou blessés . fa Capitale fut pillée, & son frere Erkécara monta sur le trône des Keraites. Le reste de ses troupes avec le Prince Sancoun fon fils se retira dans les montagnes. & Ounghcan par des chemins détournez; alla trouver son gendre qui étoit enfin sur le point d'en venir aux mains avec ceux des Tanjoutes & leurs Alliez.

Le Prince Mogol fur affez étonné de voir paroître dans son camp le Roy des Keraites. Il lui fit des complimens de condoleance; mais il le consola en lui faifant espérer une pleine vengeance. En

42

effet, Ounghcan s'étant mis à la tête du An. gr. 1179. corps de bataille, lui à l'aîle gauche & un Heg. Seigneur Keraïte à la droite, ils attaque-575. rent vigoureusement les Tanjoutes qui se défendirent de même. La victoire fut long-tems incertaine, mais elle se déclara pour le Grand Can; car Temugin aprés. avoir ranimé les troupes par ses discours, & plus encore par son exemple, fondit sur les Confederés avec tant de furie, qu'il mir en desordre leur aîle droite. Le reste de l'armée du Roy à qui cet évenement parut donner une vigueur nouvelle, se jetta sur les ennemis avec tant d'impetuofité qu'on les enfonça; & l'on fit un fi

Mais cette grande action ne suffisoit pas. Il falloit rétablir Ounghean & levenger. Il chargea Temugin de lever demouvelles troupes. Ce jeune Prince donna ses ordres, & l'année suivante par ses foins les Keraïtes mirent sur pied une

grand carnage des Tanjoutes, que cettenation fut presque entierement détruite.

formidable armée.

Celle des Cans confederés ne fut pasmoins nombreuse. Il y eut peu de Tanjoutes; mais en récompense Toucha Béyamena un grand nombre de Merkites. Ilvint aussi beaucoup de Hordes a des Mo-

<sup>&</sup>quot; Une Horde est une rribu de Tartares vivant tous ensemble & habitans sous des tentes.

gols. Dirlighins Le Can des Naimans An. gr. s'y rendit en personne à la tête de ses 1179. troupes & celles des Tribus qu'Erkécara H.g. avoit pour sa défense, augmenterent con- 5735 siderablement cette armée.

Il y eut d'abord quelques escarmouches, & l'avant-garde même de part & d'autre se mêla plusieurs fois & se battit avec un avantage égal; mais insensiblement les deux armées se voyant en présence se rangerent en bataillé, & Temugin s'avançant à la tête de ses troupes commença le combat. Il fut aussi-tôt suivi de toute l'armée. L'action fut trésvive, trés-opiniâtre, & peut-être la plus: fanglante dont l'histoire ait fait mention. Les Chefs des ennemis prirent la fuite, & leur exemple entraîna toute leur armée. On les suivit, & on en fit un si grand carnage, que toute la campagne fut teinte de leur sang. Dans cette déroute épouventable, on ne sçait ce que devint Erkécara; mais le Grand Can son frere rentra victorieux dans Caracorom, & se rétablit sur son trône l'an de grace 1179.

\* Une année aprés cette victoire celebre An. gr. Gemouca Can de la nation de Jagerat pre-11 8 01. mier auteur de la guerre, toujours ennemi 1766 de Temugin, & toujours d'intelligence: avec les Cans ligués, obtint par l'entre-

Di

An gr. 1 18 0. Heg. 176.

mise du Prince Sancoun la permission de revenir à la Cour du Grand Can. Il n'y fut pas plûtôt arrivé qu'il s'attacha à gagner l'amitié de tous ceux que les exploits de Temugin avoient rendu jaloux, & qui avoient déja par de sourdes pratiques esfayé de diminuer son credit. Mais il s'appliqua fur tout à plaire au Prince Sancoun, qui étoit encore jeune. Il entra facilement dans sa considence, & il lui sit un portrait si noir de Temugin, qu'il le lui rendit odieux. Il n'en demeura pas-là: Il grossit sa cabale, redoubla ses intrigues, fit répandre plusieurs calomnies contre le Prince Mogol, ses amis les appuyerent, & l'on ne manqua pas de gens qui eurent l'adresse d'inspirer au jeune Sancoun les fentimens qu'on hi vouloit donner. Ils lui firent accroire que Temugin étoit un ambitieux, qui n'avoit point d'autre but que de lui ôter la Couronne des Keraïtes: Que pour y réissir, il avoit menagé une fecrete intelligence avec Tayancan Roy des Naimans, dont il avoit éponfé la fille autrefois, & qui étoit actuellement ennemidu Roy son pere, & qu'il comptoit sur ce Can, dont le secours lui étoit assuré.

Ces discours firent sur le jeune Prince des Keraïtes toute l'impression que Gemouca souhaitoit qu'ils fissent, Te-

An. gr. 1186. Heg. 582.

1 1 1 1 1 1 1

mugin ne passa plus dans son esprit que An. grepour un traître. Il avertit par plusieurs 1186. Lettres le Grand Can son pere de la Hegprétendue intelligence dont en lui avois 582 parsé, & n'oublia rien pour lui rendre le Prince Mogol suspect. Le Roy mépsis d'abord les avis de Sançoun. Il les regarda comme des discours inspirés par Gemouca, & sans y faire aucune attention, il continua d'aimer Temugin, & il l'employa même depuis dans plusieurs occasions où il eut besoin de sa valeur &

de sa capacité.

Mais enfin Sancoun & Gemouca, l'un agissant par crainte & l'autre par aversion , redoublerent leurs efforts & se donnerent tant de peine, qu'ils ébranlerent l'esprit du Roy. Comme les troupes que commandoit le Prince Keraïte, & cellesqui reconnoissoient les ordres de Temugin étoient dans une même Province, lesmoindres mouvemens des troupes Mogoles passoient dans l'esprit de Sancoun pour des attentats. Ce jeune Prince vivoit dans une inquiétude & une défiance continuelle. Il envoyoit à tous momens. des Courriers à son pere chargez de lettres, par lesquelles il ne cessoit de lui rendre suspect le Prince Mogol.. Ounghcan ne put tenir contre toutes les instan40

An. gr. 1192. Heg. 588.

ces de son fils, qui le conjuroit de s'assurer de la personne de Tenuigin. Veritablement ce ne fut pas sans violence qu'ilprit cette résolution; car outre qu'il ai-

Abuleair. moit la Princesse sa le souvenir des services qu'il avoir reçus de ce Prince , faisoient dans son ame une puissante diversion. Cependant son amour pour son fils l'emporta; & de peur qu'un jour Temugin ne lui ravît la Couronne, comme on le lui faisoit appréhender, il se détermina à faire arrêter son gendre.

a La Princesse disoit à son pere en pleurant : mon mari est innocent, ne croïez pas ses envieux.

## CHAPITRE III.

Retraite de Temugin de la Cour d'Ounghcan. Son premier combat contre les troupes de son beau pere. Les Mogols refusent de payer tribût à Ounghean. T'emugin est déclaré General de l'armée Mogole.

An. gr.
1193.

O R s que les ennemis de Temnginfurent assurés que le Roy des Keraïtes vouloit se saisir de la personne de ce
Miniondo Prince, ils en curent beaucoup de joye-

DE GENGHIZCAN. 47

Mais comme il arrive dans le cours des An. gr.
choses du monde, que les évenemens ne 1183.

choses du monde, que les évenemens ne 1; 9; répondent pas toujours à nos desseins, & Heg. qu'ils confondent souvent nôtre politi- 582 que, l'affaire du Prince Mogol tourna d'une autre maniere qu'Ounghcan & Ge-

mouca ne l'esperoient.

Bata & Kischelik deux Esclaves da Roy; b quelques Auteurs ont écrit qu'ils Marrar appartenoient à une vieille Dame du Pa-keschy. lais, entendirent d'un endroit où ils étoient cachez, une partie du complot, & sur tout la résolution qu'on avoit prise d'arrêter Temugin. Ils se rendirent en diligence dans la Horde où ce Prince campoit. alors avec ses troupes, & où on l'avoit envoyé, sous prétexte que sa présence y étoir necessaire ; mais en effet pour l'éloigner de la garde du Roy, dont tous les Soldats adoroient le Prince Mogol, tant à cause de ses belles actions, que des presens qu'il leur faisoit souvent. c Ces Abulfindeux Esclaves l'avertirent donc de pren- 1886. dre garde à lui, on dit même qu'ils lui

a Genghizean resta plus de dix-huit ans au fervice d'Ounghean.

e Ils lui dirent même le tems où l'on devoit

wenir l'accabler,

b Ounghean se fâchant contre deux jeunes hommes; ils se réfugierent vers Genghizcanqui les reçut bien & les écoura.

Ån. gr. 3 1 9 3. Heg. \$89.

marquerent le jour auquel on devoit l'attaquer.

Quoique Temugin eut de la peine à croire les Esclaves, il ne laissa pas de les remercier & de leur promettre que dans toutes les occasions qui se présenteroient de les obliger, il reconnoîtroit l'affection qu'ils lui témoignoient. Il confulta même Caraschar & ses plus fideles amis, & il fut résoluentre-eux qu'ils ne hazarderoient rien; mais qu'ils se mettroient en embuscade, & que si l'on venoit les attaquer, ils se désendroient vail-· lamment. Comme c'étoit sous sa tente, suivant le rapport des Esclaves, que le Prince Mogol devoit être arrêté, il ordonna qu'on en retirât tout ce qu'il y avoit de meilleur, qu'on laissat ses pavillonstendus, qu'on en fit sortir sa famille avec rous les Officiers de sa maison, & que l'on y fîr du feu toute la nuit. Ensuite il marcha, suivi de ce qu'il avoit de gens de guerre, pour aller occuper un défilé.

Ses Officiers n'eurent pas plûtôt exécuté ses ordres, que les troupes d'Ounghcan qui avoient marché toute la nuit, arriverent. Elles étoient plus nombreuses que celles de Temugin, & Sancoun & Gemouca étoient à leur tête. Les Princes coururent à bride abattue contre les

pavillons:

DE GENGHIZCAN. pavillons qu'ils virent tendus & fort éclai- An, gra rés, a & s'attachant particulierement à la 1193. tente du Prince Mogol, ils tirerent une Heg. prodigieuse quantité de sléches; ils ne dou-Marratoient pas que les cris des blessés ne dé- keschy. couvrissent bien-tôt l'ennemi qu'ils cherchoient; mais ils furent assés surpris de n'entendre aucune voix. Ils entrent, ils ne voyent personne sous les tentes; ils s'imaginent que la crainte a fait prendre la fuite au Prince Mogol; ils se résolvent à le poursuivre, & le regardant moins comme un ennemi qu'ils eussent à combattre, que comme un homme effrayé qui cherchoit à leur échapper, ils marcherent sur ses traces, sans se soucier de faire garder les rangs aux Soldats qui ref-. sembloient moins à une armée, qu'à une multitude confuse d'hommes & de chevaux.

Cependant Temugin n'étoit pas à plus de deux ou trois lieuës de fon camp. Il étoit posté au pied d'une montagne dans un désilé appellé Gherméghah, couvert d'un bois, & il avoit un ruisseau devant lui. Mais quand il vit que ses ennemis

a Ils coururent & percerent les tentes de leurs fléches, mais ils n'y trouverent per onne; ils envoyerent des détachemens après lui, mais ils ne le rencontrerent pas,

An. gr. 1193. Heg. 120. venoient à lui pêle mêle, il passa le russefeau, & les chargea si brusquement, qu'ils n'eurent pas le tems de se reconnostre. Il augmenta le desordre qui étoit déjá parmi eux; de sorte que les troupes d'Ounghcan aprés une asses soble résistance prirent la fuite. Ils perdirent un grand nombre de Soldats & beaucoup d'Officiers. Le Prince a Sancoun lui-même reçut un coup de siéchè au visage, & sut obligé de se sauver à Caracorom avec tous ceux

Mirconde qui purent échapper du combet. Cette action fe passa dans l'année 1193. Temu-gin n'avoit pas six mille hommes, & l'on assure qu'il en désit dix mille. Il pouvoit

affure qu'il en défit dix mille. Il pouvoit avoir alors quarante ans.

Ce premier combat fut comme le présage d'une infinité d'autres victoires. Quand
"la Providence divine, dit un Poète Arabe",
"jette sur toi le cable du bonheur, toutes les
"creatures concourent à te rendre heureux,
"Tes ennemis mêmes y contribuent : & s'il
"se présente quelque difficulté, la fortune
"prend soin de la lever. C'est ce qui arriva
dans la suite au Prince Mogol; ceux qui
voulurent l'abaisser, furent cause de son
élevation. Il sembloit qu'il est besoin de
leur haine & de leur jalousse pour s'établir,

a Sancoun y fur blesse, & un grand nombre de Keraïtes y fut qué. DE GENGHIZCAN.

51 Si le Grand Can ne se fut pas laissé préve-an gr. nir contre lui, ce Prince qui avoit déja de-1193. meuré dans sa Cour dix neuf ans, y auroit Heg. passé le reste de sa vie dans les emplois qu'il y exerçoit, & se seroit contenté d'être un Can dépendant. Mais Dieu vouloit s'en servir pour punir l'Asie, dont les crimes l'avoient armé contre elle.

Aprés cette bataille, il ne songea plus qu'à se mettre à couvert des insultes que les ennemis lui pourroient faire dans la fuite, & qu'à s'ouvrir un chemin au trône. Il se retira d'abord auprés du Lac Baljouta. a Il assembla là tous ses parens Mirconde & ses amis, & comme la journée de Gherméghah avoit donné un nouvel éclat à son nom, tous les mécontens de la Cour des Keraites ne manquerent pas de s'aller joindre à lui. b Il arriva dans son camp des corps entiers de troupes qui avoient ser-cair, vi fous ses ordres, & tous lui offrirent leurs services & leur vie.

Lors qu'il se vit une armée assés puisfante pour exécuter ses grands desseins, il s'éloigna du Lac Baljouta, & alla camper vers les frontieres de la Chine,

a Quelques-uns la nomment Fontaine d'eau

b Se retira du champ de baraille au bord du Lac Baljouta, c'étoit un Lac salé, & qui n'avoit gueres d'eau,

An. gr. 1193. Heg. 590.

fur les rives du Fleuve Cacoul a au pied d'une tres-haute montagne. Il demeura là plusieurs mois qu'il employa fort utilement; car il acheva de mettre fes Officiers & ses Soldats dans la disposition qu'il fouhaitoit, par les promesses qu'il leur fit à chacun en particulier. Il donna aussi à ses amis de nouvelles esperances, si bien que toute son armée se trouvant disposée à le suivre par tout où il voudroit la conduire; il décampa, & prit le chemin du

Mogolistan, sa patrie.

Ses Sujets d'Yeca Mogol le reçurent comme un Prince qu'ils aimoient & qu'ils n'avoient perdu qu'à regret : tous les peuples de Nîron Cayat lui envoyerent des Députez. Quelques-uns même des plus considerables d'entre-eux l'allerent feliciter fur fon heureux retour, & lui offrir leur's fecours, s'il en avoit besoin. remercia tous de leur bonne volonté, retint ceux qui lui parurent finceres, & prit avec eux des mesures pour se venger de Mirconde ses ennemis. b Il fut d'abord résolu dans

son Conseil qu'on publieroit dans toutes

M On le nomme aussi Caramouran. i. e. Le Fleuve Jaune. Croceus Fluvius.

b Il resta quelque tems auprés du Lac Baljouta, puis décampa & alla camper aux frontieres de la Chine, sur le bord d'un Fleuve qui cou-

le au pied d'une Montagne,

DE GENGHIZCAN

les Provinces Mogoles une défense de An. gr. payer au Grand Can les tributs ordinaires. Heg. Mais avant cette publication, il fit fonder ( ) 1. l'esprit des peuples, & comme il reconnut qu'ils craignoient la puissance d'Oungh-Couroulcan, il convoqua plusieurs Dietes pour dif-tay. fiper leur crainte. La plûpart ne manquerent pas de s'y trouver. Il leur exposa l'esclavage où ils gémissoient depuis si longtems. La tyrannie qu'exerçoit sur eux non sculement le Roy des Keraïtes; mais encore ses amis, ausquels ils payoient de grands tributs. Il leur représenta qu'il ne tenoit qu'à eux de se délivrer d'une perséeution fi cruelle : que les Mogols leurs Compatriotes qu'il avoit eus pour Compagnons de la derniere victoire, scavoient bien que leur persecuteur n'étoit pas invincible ; qu'ayant à leur tête un Chef qui avoit tant de fois vaincu pour leur ennemi, ils ne devoient pas douter qu'il ne vainquît pour eux qui étoient ses Sujets & ses amis. Enfin comme il connoissoit le pouvoir que la Religion a fur le peuple, il finit en disant que l'entreprise importante dont il les entretenoit, ne venoit pas de lui; que c'étoit Dieu même qui la lui avoit inspirée, pour leur ôter le joug qui

Ces paroles de Temugin firent tant

les accabloit.

E iij .

An. gr. 1195. Heg. d'impression sur l'esprit des peuples, que toute l'Assemblée applaudit à ce Prince,& promit de lui obéir. Quand il fut assuré de la bonne volonté de ses Sujets d'Yeca-Mogol & de Niron Cayat, il leva seulement quatre mille cinq cens hommes,. qu'il joignit à ceux qu'il avoit déja. envoya proposer une Ligue au Chef de la Nation de Congorat son beau-frere ; car fon beau-pere étoit mort, & il fit un traité avec ce Prince, de même qu'avec les Cans de la Nation de Courlas. Pour ceux de Soumogol, appellés aussi Tartares, ils refuserent d'entrer dans la Ligue; mais il les y contraignit par la forcedes armes. Les Cans de Mercat voyant de quelle maniere il s'y prenoit, aimerent mieux faire de bonne grace ce qu'il exigeoit d'eux que d'y être contraints. Plufieurs Tributs à leur exemple se rangerent sous ses Enseignes, malgré les sollicitations de quelques Cans, & particulierement de ceux de Merxit, dont Touctabéy ennemi mortel de la maison de Temugin étoit le plus puissant.

Tous les Cans de Soumogol, de Mercat, de Courlas, d'Ycea Mogol, de Niron Cayat & d'autres encore, firent done publier dans leurs Etats, qu'à l'avenir on ne payeroir plus rien à Ounghcan poux

DE GENGHIZCAN.

quelque cause & sous quelque prétexte An. gr que ce pût être : En consequence de cette déclaration, les peuples de toutes ces Nations rompirent les Bureaux, & chasserent tous les Receveurs du Roy des Keraïtes. Refus des Tous ces exacteurs retournerent à Cara-payer tricorom pour donner ayis à la Cour de cet- but

te rebellion.

Oung h-

Ounghean se servit de tous les moyens can. possibles pour obliger ces petits Souverains à rentrer dans leur devoir ; mais il n'en put venir à bout, & desesperant de les gagner par la douceur, il déchargea de toutes sortes d'impositions la Nation de Merkit qui ne s'étoit point révoltée; il fit de grandes promesses à Touctabéy, qui en étoit le Can principal, & il se flata que ce nouveau parti de Mogols balanceroit la puissance des autres.

Il est vray que Temugin eut l'adresse An. gr. de rendre inutiles les menaces & les pro- 1197. messes que le Grand Can fit tour à tour, pour intimider ses peuples, ou pour les regagner : Il sçut aussi si bien garder ses frontieres & celles de ses Alliés, que ses Ennemis n'y pûrent pénétrer. Enfin telle fut la conduite, que toutes les Nations de fon parti le regarderent comme leur liberateur. Neanmoins quelque envie qu'il cut de faire la guerre, il ne laissa pas de

An. gr. 1197. Heg.

cair p. 4.

conseiller aux autres Cans d'envoyer un Ambassadeur a au Roy des Keraïtes pour lui proposer un accommodement, à condition qu'ils seroient déchargés de tout impôt, ainsi que la Nation de Merkit. Tous les Cans lui abandonnerent le foinde cette affaire, en lui protestant de trouver bon tout ce qu'il feroit. Temuginjetta les yeux sur un homme appellé, Arnijoun, (Fadlallah le nomme ainsi.) IF lui donna toutes les instructions necessaires & le fit pattir en diligence, quoique peut-être dans le fonds, il eût moins d'envie d'avoir la paix que de faire paroître qu'il la fouhaitoit. Auffi-tôt que l'Ambassadeur fut arrivé à la Cour des Keraïtes, il demanda audiance, & l'obtint. Il représenta d'abord au Roy, suivant l'ordre qu'il en avoit, les services à lui rendus par Pisouca : Il le fit ensuite ressouvenir que contre la parole qu'il avoit donnée à Temugin, de ne point croire ceux qui lui voudroient rendre sa fidelité suspecte, il avoit ajoûté foy aux discours de ses Ennemis, sans approfondir leurs impostures, & sans avoir égard à ses services, dont il n'oublia pas de faire un asses long détail. Il le pria enfin de donner la

a Ils envoyerent un Ambassadeut, mais la: paix ne se sir point.

DE GENGHIZCAN. 97 paix aux Mogols, & de rendre son ami-An. gr.

tié à son gendre qui ne l'auroit jamais per- 11 9 7. due, s'il n'eut point eu d'ennemis.

On ne fit point de réponse à l'Ambafsadeur. L'affaire fut remise à la déliberation du Conseil. Ainijoun: se retira sousses tentes, où les amis de Gemouca & les personnes attachées à Sancoun, ne manquerent pas de lui faire souffrir mille indignités. Il eut beau s'en plaindre, on ne lui en fit aucune satisfaction. Il demeura une année entiere à dévorer ses déplaisirs : On remettoit de mois en mois à lui faire réponse, & on ne la lui faisoit point. Il perdit toutefois patience. Il avertit son Maître de tout ce qui se passoit. Temugin lui envoya ordre de revenir, aprés avoir fait encore un effort pour obliger le Roy à s'expliquer.

a Ounghean auroit volontiers confenti à Mircollecette paix ; mais le Prince son fils qui nour- derissoit encore les soupçons que Gemoucalai avoit inspirés, & dont la haine pour Temugin sembloit avoir été augmentée par sa défaite, traversa cette negoci. tion, & l'empêcha de réüssir. Sancoun étoit de ces esprits entêtez, qui ne reviennent.

a Veritablement Ounghean vouloit la paix, mais son fils Sancoun s'y opposa de tout son pouvoir,

jamais quand on les a une fois prévenus An. gr. Il porta lui-même la parole, & dit à l'Am-1197. Heg. bassadeur que les Mogols ne devoient 594. point esperer de paix, qu'en se soumettant à tout ce qu'on voudroit exiger d'eux;

Mirconde qu'à l'égard de Temugin 4 il ne vouloit point en entendreparler, ni le voir que les arnies à la main.

Une réponse si fiere obligea l'Ambassadeur Arnijoun à se retirer, & lorsque de retour au Mogolistan, il rendit compte de sa negociation aux Princes Confederés, ils furent tous si choqués de la hauteur du Grand Can, qu'ils firent de nouvelles protestations de secoüer le joug. Ils se promirent encore une fidelité inviolable, & prirent le Ciel à témoin de leurs sermens. Ils se préparerent ensuite à faire la guerre, & Temugin ravi de voir tourner les choses au gré de ses souhaits, se disposa à justifier la confiance que ses Alliés avoient en son habileté.

An. gr. F 2 0 0. Heg. 597.

Dés l'année suivante 1200. Sancoun: pour ne pas démentir sa fierté, ne manqua pas d'envoyer des troupes dans le Mogolistan pour y faire des courses, & jetter l'effroy dans l'ame des Rebelles; mais son attente fut trompée. Ses Ennemis se dé-

a Sancoun dit , iln'y aura entre Temugin & nous aueune raison que le sabre,

fendirent courageusement. Il est vrai que An. gr. cette année on ne sit pas de part & d'au-1200. tre de grands exploits. Il ne se passa les mogols de considerable. Cependant les Mogols 1978 battirent toujours les partis qu'ils rencontrerent, & Temugin ne laissa pas d'ac-

querir de la gloire.

Le Grand Can irrité du mauvuis succés de ses armes dans le Mogolistan, & se sentant offensé de la résistance de ces petits Souverains Alliés, fit lever des troupes dans tous les Païs de son obeissance. Il tira plus de trente mille hommes de ses Provinces de Turquestan, de Tendouc, & des autres lieux dépendans du Royaume de Gelaïr. Neanmoins tandis que ces nouvelles troupes marchoient vers Caracorom pour se joindre à celles de Caracatay, & aux autres qu'il avoit déja sur pied, il envoya sommer les Mogols de se foumettre au plûtôt, menaçant de les traiter avec la derniere rigueur, s'ils ne rentroient dans leur devoir, & leur promettant au contraire toute forte de fatisfaction s'ils s'en remettoient à sa clemence, & prévenoient les efforts qu'il alloit faire pour les punir.

Cette démarche du Roy des Keraïtes étoit capable d'ébranler la fermeté des Confederés; mais Temugin dépêcha An. gr. 1 200. Heg. 1 9 7. aussi tôt des Envoyés de tous côtez, potri perfuader aux Mogols qu'Ounghcan ne leur faisoit de belles promesses que pour les surprendre, & qu'il falloit s'en défier. Il ne se contenta pas de leur faire représenter par des Envoyés ce qu'il avoit à leur dire là-dessus, il convoqua même à Manquerule une assemblée à laquelle il convia tous les Cans interessez. Aussitôt qu'ils furent tous ensemble, il les informa de ce qui se passoit à Caracorom. Il leur montra des Lettres qu'il avoit reçues de ses Correspondans, & il les assura que ce qu'elles contenoient lui avoit été confirmé par ses Espions; c'est-à-dire que le Roy des Keraïtes & le Prince son fils avoient juré la perte des Cans alliés qu'ils les regardoient déja comme leurs Esclaves, & qu'ils étoient résolus de mettre tout à feu & à sang dans les pais Mogols: Ils ne nous promettent, ajoûta-t'il, de bons traitemens, que parce qu'ils nous voyent les armes à la main & en état de nous défendre. Ils voudroient que nous eussions la foiblesse de les craindre, ou que nous fusfions affés credules pour les écouter. Ah! Ioin de nous livrer lâchement à nos ennemis, croyez-moy, méprisons leurs menaces & leurs promesses, & n'appréhendons rien pendant que nous demeurerons dans une parfaite union.

DE GENGHIZCAN. - 61

Quelques Cans furent d'abord d'avis An. gr. qu'on acceptât la proposition du Roy des 12 0 t. Keraites, mais les autres moins timides rejetterent cette opinion, & il fut arrêté 198 jetterent cette opinion, & il fut arrêté 198 jetterent cette opinion general dans la Diete que chacun mettroit en cant dans l'epagne autant d'hommes que sa Tribu en hau Kusepourroit fournir : que la moitié des troubes de la nation de Mercat, demeureroit dans le Pais pour observer la nation de Merkit : qu'on feroit la guerre avec toute la vigueur possible, & qu'ensin Temugin autoit le Commandement general de l'armée.

On présenta sur le champ à ce Prince le Topouz; « mais il ne le voulut point accepter, qu'à condition qu'on obérioit uniquement à ses ordres, & qu'il autoit le pouvoir de faire châtser ceux qui ne seroient pas leur devoir. On lui accorda tout ce qu'il voulut, & alors il reçut la marque du Generalat. b Aprés cela chacun s'en retourna dans son Païs, & ne songea plus qu'à mettre ses troupes en état de marcher au rendés-vous.

Quoique Temugin n'eût pas lieu de soupçonner la fidelité des gens de sa Na-

a C'est le Bâton de Commandement. Une massuë faite d'une maniere particuliere.

b Ce fut en 1201, que cette résolution sur prise,

An. g. 1 2 O I. Heg.

tion, cependant pour s'en assurer enco re davantage, & pour engager fortement dans ses interêts tous ceux qui devoient combattre sous ses ordres, il leur sit des largesses. Il voulut aussi montrer qu'il sçavoit reconnoître les services; comme il devoit la vie aux deux Esclaves d'Ounghcan qui l'étoient venu avertir du dessein de ce Roy, il confessa publiquement l'obligation qu'il leur avoit; il leur donna les louanges qu'ils meritoient, leur fit des presens considerables, & leur accorda des honneurs extraordinaires. Il les déclara Marra-Tercans, a assigna un fonds pour leur

keschy. Abulfa-

fublistance; les exempta eux & leurs enfans de tout subside, b & avec le pourage. voir de toucher les premiers au butin, qui se ferois pendant la guerre, il leur donna le privilege de n'être point tenus de partager leur butin avec les Receveurs & Douaniers du Prince : Outre tous ces

> a C'est une qualité qu'on. donnoit chez les Tartares & les Mogols à ceux qui avoient recu du Prince par Ordonnance speciale quelques privileges & avantages qui les distinguoient des autres.

> b Le Tercan est exemt de tous droits. Il ne partage son butin avec personne, ni avec les Douaniers du Prince. Il entre chez le Roy sans permission: on lui pardonne jusqu'à neuf sois pour quelque faute que ce loir,

avantages , il leur permit d'entrer quand An. gra ils voudroient fous la Tente du Prince, i 20 I. fans être obligés d'en demander la permifion à aucun de ses Officiers , & ils 19 82 mission à aucun de ses Officiers , & ils 19 82 les déclara exemts de punition pour toutes les faures qu'ils feroient ; à moins que l'on ne prouvât qu'ils les eussent déja commises neuf fois. Ajoûtez à toutes ces graces qu'elles devoient passer aux defcendans des deux Tercans jusqu'à la septiéme , & se son queques Auteurs , jusqu'à la neuvième generation.

Mais ce ne fut pas seulement envers ces Esclaves qu'il fit paroître sa reconnoissance; il combla de bien tous ceux qui avoient quitté Ounghean pour le suivre. Il choisse même parmi ceux-là ses Officiers Generaux, & il les honota de

La confiance.



An.gr. 1202. Heg. 599.

## CHAPITRE IV.

Guerre d'Ounghean contre les Mogols. Mort de ce Rof & du Prince son fils. Temugin proclamé Empereur des Mogols, des Tariares, & d'autres Nasions septentrionales d'Asse.

T O u s ces témoignagnes de recon-noissance produisirent un effet avantageux pour Temugin. Ils lui attirerent un grand nombre de Soldats; & tous les Cans Mogols, exceptez ceux que Touctabéy & Gemouca avoient fait entrer dans le parti d'Ounghcan, en eurent plus d'ardeur à seconder ses desseins. Dés que leurs troupes furent assemblées, il nomma ses Lieutenans Generaux & ses autres Officiers, & contre la coûtume des Scythes qui attaquoient leurs ennemis en foule, il divisa l'armée en deux aîles, forma un centre, & fit de ses troupes particulieres un corps de réserve, ce qu'il pratiqua toujours depuis : Comme la terreur saisit souvent ceux qui sont attaqués, il marcha vers les frontieres du Grand Can, dont il apprit que l'armée étoit déja en mouvement, résolu de l'attaquer plûtôt DE GENGHIZCAN.

tôt que de se tenir sur la défensive. a Quoi qu'on ne fût point encore au 1202. Printems, le Roy des Keraïtes avoit déja Heg. mis ses troupes en campagne. Il les fit \$ 99.
marher à grandes journées, si-tôt qu'il cair. fût averti que Temugin étoit déja sur ses Terres; mais les équipages de son armée étant plus riches, & par consequent plus embarrassans que ceux des Mogols, ces derniers s'avancerent jusqu'où ils voulurent s'arrêter. Ce fut dans une plaine qu'on appelloit Tangut, & qui appartenoit aux Keraïtes.

Temugin ayant appris en cet endroit que le Grand Can n'étoit qu'à trois lieuës & demie de là, fit faire alte, & pour encourager ses Soldats, il se servit d'Astrologues & de Magiciens. Marco Polo rapporte que ce Prince ordonna de tenter le fort des Baguettes, b pour voir laquelle Voyages

a Genghizean marcha avec l'armée Mogole, not liv. 14 Ounghean marcha aussi avec de nombreuses

troupes.

b Cette operation des Cannes a été en usage chez les Tarrares, & l'est encore à present chez . les Affriquains , chez les Tutes & autres nations Mahometanes. Les Cojas ou Ecrivains des vaisseaux Corlaires la font ordinairement quand ils doivent combattre, & c'est ce qu'ils appellent faire le Livre. Il est vray qu'ils se servent plus souvent de fléches. Deux hommes assis à terre , viş-à-vis l'un de l'autre , en tiennent:

des deux armées devoit demeurer victo-An. gr. rieuses, & que cette operation magique 1.2 0 2. Heg. se fit ainsi. a Les Magiciens prirent une 599. Canne verte qu'ils fendirent en long, pour en faire deux baguettes qu'ils pose-Paolo rent à terre, à quelque distance l'une de l'autre, aprés avoir écrit sur l'une le nom de Temugin (qu'il appelle Cingis,) & fur l'autre d'Ounghean ( qu'il nomme Umcan. Ils dirent enfuite au Prince Mogol qu'ils alloient lire leurs Conjurations : & que pendant cette lecture, les deux Cannes, par lapuissance des Idoles, s'approcheroient l'une de l'autre; qu'il y auroit entre-elles un combat, & que celle qui monteroit fur l'autre préfageroit la victoire au Prince dont le nom seroit écrit chacun deux du côté du fer, les deux autres bouts s'engagent dans l'ouverture où l'on met la corde de l'arc quand on veut tirer ; de sorte que les quatre fléches ne font que deux lignes paralleles, comme deux baguerres. Alors le Coja fait la lecture d'une certaine Oraison Arabe, & ils prétendent que pendant cette lecture ces deux paires de féches, dont l'une représente les Chré-

> tiennent , & qu'aprés une espece de combat l'une s'éleve audeffus de l'autre. a Cingis comando alli (uoi Aftrologi & Incantatori che dovessero dire qual esfercito dovee haver vittoria. Costoro presa una Canna verde,

tiens, par exemple, & l'autre les Tures, s'approcheir malgié la résistance de ceux qui les

la divisero in due parti per longo, &c.

designed des Mogols voulut être Angr.
témoin de cette operation. Les Magi-1202.
ciens lûrent leur Livre, les deux baguetse furent bien-tôt en mouvement; elles
s'approchent, se touchent, combattent, &
enfin celle d'Ounghean demeura desions.
Ce prodige anima tellement les Mogols
& leur Chef, qu'ils marcherent avec confiance contre l'armée ennemie.

Mais les Keraïtes qui n'avoient pas moins d'envie qu'eux de combattre , leur épargnerent la moitié du chemin. Le Grand Can qui les commandoit en perfonne & le Prince fon fils, sembloient leur promettre une victoite affurée. Les deux armées se trouvant en présence dans la plaine, elles prirent leur avantage le mienx qu'il leur fut possible, & furent rangées en bataille selon l'habileré de leurs Chefs. Un Auteur Perfan voulant expri- Mirconde mer le grand nombre des combattans qui composoient les deux armées, se sert d'une hyperbole orientale. Il dit que le henniffement des chevaux, & les cris des gens de guerre obligeoient le Ciel à se boucher les oreilles; & que l'air par le grand nombre de fféches qu'on tira d'abord de part & d'autre, sembloit être un champ de Cannes & de Roseaux.

Temugin avant l'action harangua en-

An. gr. 1 2 0 2. Heg. 68

core une fois les Mogols. Il leur parla dur bonheur de la liberté & du malheur de l'esclavage. Il leur représenta qu'ils devoient dans cette grande journée être les artisans de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Que le Grand Can les faisoitpasser pour des Rebelles, mais qu'il faloit par une victoire éclatante prouver à tout le monde l'injustice de leur ennemiqui usurpoit depuis long tems sur eux & sur leurs Princes legitimes une autorité à laquelle il étoit honteux de demeurer soumis.

Ounghcan ne manqua pas d'exhorter aussi les siens à bien combattre, en leur remontrant que les Ennemis n'étoient pasà beaucoup prés en si grand nombre qu'= eux, ni si consommez dans l'Art militaire. Ces Rebelles , disoient ils , prendront bien-tôt la fuite devant vous. Ce no sont pas des Soldats courageux & disciplinez comme vous. Ce Prince sembloit avoir oublié que Temugin & la plûpart de ceux dont il parloit, n'ignoroient pas l'Art de la guerre. Il auroit fait à ses troupes un plus long discours, si les Mogols lui en eussent donné le tems. Mais le Prince Carafchar Nevian qui commandoit l'avant-garde de l'armée Mogole, attaqua brusquement la sienne, que commandoit

Gemouca. Le combat fut rude, la haine An. graperfonnelle qui regnoit entre cts deux 1102, Officiers le rendit opiniâtre & fanglant, Heg. & Carafchar fut culbuté.

Alors Suida Behadeur à la tête des vieilles troupes de Temugin, jointes à celles de Soumogol, chargea si vigoureusement le corps de bataille que commandoit Ounghcan, qu'il le fit reculer, & Gemouca s' tant avancé pour le soutenir aprés la défaite de Caraschar, fut obligé de plier: En même tems les deux aîles Mogoles, l'une conduite par Hubbé Nevian, & l'autre par Yrca Nevian attaquerent celles des Ennemis. On ne sçauroit assés loiier l'ardeur que les combattans firent paroître pendant trois heures de part & d'autre. Les Keraïtes se battoient avec tant de courage, que la victoire sembla souvent vouloir se déclarer pour eux. Elle demeura pourtant du côté des Mogols, car Temugin, lorsqu'il crut devoir faire agir son corps de réserve où il étoit avec les Princes ses enfans, donna avec tant de furie, qu'il renversa tout ce quivoulut lui réfister. Cet avantage irrita l'ardeur des Mogols, & rallentit celle des Keraïtes, qui commencerent bientôt à reculer & à se débander de tous côtez. Leur Roy & le Prince son fils aprés

70

Kn. gr. 1202. Heg. 199. avoir fait d'inutiles efforts pour les rallier, furent obligés de prendre la fuite avec eux. On les poursuivit vivement, & l'on en fit un s' grand carnage, que toute la campagne sut jonchée de corps morts. Cette victoire entichit les Mogols, qui pillerent les bagages, & trouverent encette occasion, de quoi satisfaire leur avidiré. Ils firent austi beaucoup de pissonniers, & prirent un trés-grand nombre de chevaux.

Enfin cette journée qui fut si fatale au Grand Can, décida du fort de Temuginalors âgé de quarante-huit ans. Elle le mit en possession des pais des Keraïtes, & de ceux de Caracatay; & le Roy vaineu perdit non kulement quarante mille hommes, il eut encore le chagrin d'apprendre que ce qui lubrestoit de bonnes troupes s'étoit rangé du côté de ses Ennemis. Les Historiens qui rapportent qu'acounghean fut tué dans la bataille, ont été nal informez. Il est vary qu'il fut blessée au le site de le se se mai informez.

de,

fur la fin d'abandonner le Commandement de l'armée, & que d'abord il voulut fe retirer vers Caracorom; mais se voyant poursuivi par une troupe de Mogols, il se fauva chez Tayancan son ennemi, dont il implora le secouss. Sa retraire sit beau-

dans l'action, que sa blessure l'obligea

dans Jebankufsha.

1 ....

DE GENGHISCAN. coup de bruit. On s'étonna qu'il eût An. gr. osé mandier un asile à la Cour d'un Can 12024 dont il étoit haï, aussi-bien que de plu-sieurs grands Seigneurs Naïmans qu'il avoit maltraitez. Ils ne manquerent pas de représenter à leur Prince tout le mal que ce Roy fugitif avoit caufé à leur Nation; & qu'en fe réfugiant chez eux, c'étoit leur donner une nouvelle marque de la haine qu'il leur avoit tonjours portée, puisqu'il ne pouvoit avoir un autre dessein que d'attirer fur les Naïmans la colere du Vainqueur, & de causer dans fa mauvaise fortune leur ruine, qu'il avoit inutilement tentée dans le cours de ses prospérités.

Tayanean qui n'étoit pas naturellement fort genereux; & qui avoit encore plus d'averson pour le Grand Can, que ceux qui s'efforçoient de l'armer contre lui; écouta leurs discours, & suivir le conseil qu'ils lui donnerent tons de le faire mourir. Ainsi le Can des Naimans au lleu de prêter du secours au Roy vaineu, qu'ils lui cût été plus glorieux & peut-êrre plus utile de secourir que de perdre, le sit arrêter. Les principaux de la Cour réfolus entre-eux d'ôter la vie à ce Prince, tinrent un grand Conseil, auquel leur Maître affecta de ne se pas trouver, d'indire affecta de ne se pas trouver de la cour de la course de la cour de la course de la cou

An. gr. 1 2 0 2. Heg. \$99.

maginant par-là se mettre à couvert du reproche que les autres Cans lui pouvoient faire d'avoir violé le droit des gens. Il feignit même d'être fâché de la mort de son Ennemi ; mais lorsqu'il vit à ses pieds la tête de ce Roy qui lui fut présentée; sa joye éclata malgré lui ; & il ne pût s'empêcher de lui insulter pat des paroles pleines de mépris & de raillerie : Ce qu'un Auteur blame fort. C'est, dit-il, une action lâche, d'arracher la baibe à un Lion Aboul- mort. a Comme la langue de cette tête

PAIT.

fortit deux où trois fois hors de la bouche en présence de Tayancan, quelques Seigneurs qui se mêloient d'Astrologie, 6 dirent au Can, qui leur demandoit si cette action marquoit quelque fâcheux accident, que cela sembloit présager que Temugin commanderoit un jour aux Naïmans, si l'on n'y mettoit ordre en dili-

Sancoun avoit accompagné le Roy son pere jusqu'au païs des Naïmans; mais pour ne pas hazarder deux têtes à la fois-& dans le même lieu, il se retira incognito dans le Caracatay. Il s'y cacha quelque

C'eft une action lache d'arracher la barbe a un Lion more:

b Rubruquis Auteur François, dit qu'on fait beaucoup de cas de l'Astrologie en ce païs la.

DE GENGHIECAN. - 73

tems, & attendit des nouvelles de fon An gr. pere ; mais, dés qu'il en apprit le malheur, il s'enfuit encore plus loin; il traversa le Turquestan, & poussa jusqu'au Année Royaume de Tebet, où il demeura sans se Mozole. le Pore.

Le Royaume de Tebet, dont on ne Royaume fera peut - être pas fâché d'apprendre de Tebes. quelques particularités, est situé au quarantième degré de latitude Septentionale, & au trentiéme degré de latitude Méridionale, au cent vingtième de longitude Occidentale, & au cent quarantiéme de longitude Orientale. a Il compose une partie de la Region qu'on appelle Geogra-Turc-Hinde, à cause qu'il fait partie du phe. Turquestan d'une part, & des Indes de l'autre. Quelques-uns le divisent en grand & petit Tebet; le grand est voifin de la Chine, & le petit est situé à l'Orient du petit Royaume de Kaschemire, immediatement derriere sa montagne, & l'un & l'autre n'ont guereplus d'un mois & demi de marche. Il est rempli de Villes & de Villages habités; les Peuples y sont d'une humeur st

a Le Tebet est un grand pars dont la Ville capitale porte le même nom. Elle est situés entre la Coraslance & la Chine, & une partie de Indes; elle est du pars des Tures.

An. gr. agreable, qu'ils ne respirent que la joye le le plaisir; mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'on y voit une montagne
A. M. le nommée Jabal Assumoum, a dont la terre
inspire le chagrin à ceux qui la sentent;
elle leur noireit même la langue, ensor-

elle leur noircit même la langue, enforte qu'elle demeure noire le reste de leur vie.

C'est de ce Païs qu'on apporte le souffre rouge, & les plus belles peaux de Tigre, de même que ce Musc excellent qu'on appelle ordinairement Musc de Tebet. b On le tire d'un animal qui resfemble à une Gazelle, & qui pourtant a quelque chose du pourceau. Mais dans une Ville nommée Schage, il y a une espece de Rat, e dont le nombril produit un musc si précieux, qu'il surpasse tous les autres. Il est trés-recherché, souvent trésrare, ordinairement fort cher, & il est cause qu'on préfere le musc de Tebet au muse de la Chine & à celui des Indes. On y trouve aussi quantité de Civette, & la Rhubarbe qui y croist est extrêmement estimée.

Les femmes y sont belles, quoique mulastres, & elles ont une qualité secret-

<sup>&</sup>quot; C'eft-à-dire Mont de Poison

b Nommé en Arabe Dabat almife.

e Appellé Farat almife.

DE GENGHIZCAN. te qui n'est pas indifferente a bien des An gr. gens. Elles le volent les enfans les unes ! 2 0 1. des autres pour les vendre, & leurs maris Heg. font la même chose. C'est dans ce Païs-la A. M. le que les filles ne peuvent se marier avant Porc. que d'avoir eu commerce avec quelque homme, & celle qui a eu le plus d'amans est la plus avantageusement mariée. Le grand nombre de galands passe pour une marque du merite & des belles qualités d'une fille, & le futur époux ne la considere qu'à proportion des préfens qu'elle a reçûs de ses amans; ce qu'il regarde comme une dot. Cette prostitution n'en rend pas les femmes plus vicieuses aprés le mariage; il semble au contraire qu'elles en deviennent plus chastes, car on en voit peu qui manquent à la fidelité

qu'elles doivent à leurs maris.

Revenons à Sancoun. Ce Prince aprés avoir demeuré quelque tems dans le Royaume de Tebet, revint en Turquestan: Il s'arrêta dans la ville de Caschgar a M. Lparoù il vècut, comme il avoit fait ailleurs, venfeld sans se découvrir à personne; mais un jour suedois ayant reconnu quelques Mogols de la suite de Temugin qu'il avoit vûs à Caracorom, il s'imagina que c'étoit des Estpions qui le cherchoient. Dans la crainte a ville d'où les Suedois tient leur origine.

An. gr. 12 0 2. Heg. 5 9 9. A. M. I Porc. qu'il eut d'être pris, il retourna brusquement au Royaume de Tebet, où il n'eut pas un sort plus heureux qu'Ounghean, puisqu'ayant été arrêté comme Éspion, lui-même, on le sit mourir l'an de gra-

ce.1202.

: Temugin ne fut pas plûtôt informé de cette mort que sans perdre de tems, il continua de se saisir des Etats du Grand Can, comme d'un bien acquis par le droit des armes. Il se rendit maître de toutes ses richesses, & Sancoun n'étant plus, il demeura paisible possesseur de tous les païs des Keraïtes. Les Princes voisins qui craignoient Ounghcan, parce qu'il étoit plus puissant qu'eux, avoient vû avec joye naître la guerre des Mogols contre lui, dans l'espérance qu'elle pourroit diminuer ses forces; mais ils n'avoient pas compté que sa puissance passeroit toute entiere à Temugin. Ainsi leur frayeur ne fit que changer d'objet.

Ĉe fut fur la fin de l'année 1202, que ce Prince âgé de quarante-neuf ans se retira dans son Païs. Il y fut reçu aux acclamations non seulement de ses Sujets, 
mais aussi des autres peuples Mogols qui 
avoient eu part à sa victoire, ou que sa victoire obligeoit à lui venir témoigner leur 
reconnoissance. Ils ne croyoient pas pou-

DE GENGHIZCAN.

voir assés le remercier de les avoir déli- An. gr. vrés de la tyrannie d'Ounghean, qu'ils 1102. appelloient le perfecuteur de leur Nation; Heg. & charmés de sa valeur, de sa sagesse & A. M. le de son affection pour eux, ils l'élevoient Porc. sans cesse jusqu'au Ciel. Il ne manqua pas de profiter d'une occasion si favorable pour avancer ses affaires. Il se servit encore de son éloquence, dont il n'ignoroit pas le pouvoir. Il promit aux Mogols de grandes fortunes, s'ils avoient assés de zéle pour seconder ses desseins. Les Peuples gagnez par ses paroles & par tout le bien que ses amis particuliers affectoient de dire continuellement de lui, résolurent de l'élire Grand Can, c'est-àdire Empereur de toutes les Tribus. Les Cans qui avoient été les Compagnons de sa victoire, trouvant leur compte à l'élever à ce haut rang, animerent les autres à fuivre leur exemple. Les présens que Temugin leur fit sous prétexte de partager avec eux les richesses du Roy vaincu, ou peut-être la crainte de se voir obligez de faire par force une chose qu'on faisoit paroître necessaire à la gloire des nations Mogoles, les fit tous condescendre de bonne grace à l'élevation de Temugin.

L'on convint par Députez avec les Cans absens de ce qui avoit été arrêté à l'assemHeg. 599.

An. gr. blée qui se tint pour cet effet. Le couronnement de ce Prince fut donc résolu, & l'on jugea qu'il le falloit faire dans la Province d'Yeca Mogol, à Dilon Ildac où Temugin avoit pris naissance. Les peuples y accoururent de toutes parts pour être témoins de cette ceremonie, où le principal Acteur se rendit accompagné des Cans ses Partifans. Il s'affit fur un fiege des plus simples qu'on avoit posé sur une éminence, d'où il harangua l'Assemblée avec son éloquence ordinaire. Sa harangue finie, on le fit mettre sur un feutre noir qu'on avoit étendu sur la terre, & la personne qui étoit chargée de porter la parole, lui annonça hautement la volonté des peuples Mogols. Il lui remontra que quelque pouvoir qu'il eût , il le tiendroit du Ciel; que Dieu ne manqueroit pas de benir ses desseins, s'il gouvernoit ses Sujets avec justice; & qu'au contraire il le rendroit miserable, s'il abusoit de sa puissance : ce que lui marquoit le feutre fur lequel il étoit assis. Aprés cette remontrance, sept Cans le releverent d'un air de ceremonie, & le porterent sur le trône qui avoit été préparé au milieu de l'Assemblée. Alors ils le proclamerent Empereur, & dui donnerent le titre de Grand Can de toutes les nations Mogoles, même de celle des Merxites, qu'ils déclarerent rehan gr.
belles. Enfuite ils fléchirent neuf fois le
genoiil devant ce nouveau Grand Can,
pour marque de l'obéfifance qu'ils lui prohan le
mettoient tous. Les Peuples à leur exemple, firent aussi neuf genuslexions accompagnées d'acclamations & de cris de joye,
pour assurer le nouvel Empereur qu'ils se
soumettoient aveuglement à tout ce qu'il
lui plairoit de leur ordonner.

Il promit de son côté de les gouverner avec autant de justice que de douceur. & de les désendre contre tous leurs Ennemis, de procurer leur bien & leur repos, de leur acquerir de la gloire & de s'aire connoître leur nom à toute la terre. Comme il avoit beaucoup à se louer des peuples de Soumogol, qu'on appelloit particulierement Tartares, « à cause du Fleuve

a C'est de là que tous les Seythes devenus Sujets de Temugin les uns après les autres ont été appellés indifféremment Mogols & Tartares 3 de que le dernier nom ayant prévalu-dans la fuite, toute la Seythie ensina été nommée Tartarie dans les Païs Occidentaux & Meridionaux de l'Asse.

Il est vray que le nom de Tata ou Tatar n'eoit pas tout à-fait inconnu dans l'Orient & dans le Nord. Il étoit ancien chez les Chinois, Ils avoient eu guerte avant la venuë de Nôtre-Seigneur Jesus-Christ, & depuis encore avec des peuples qu'ils ne connoissoir aut sous le 80

An. gr. Tata qui arrofe leur païs, il déclara en la gue Mogole qu'il vouloit ajoûter à Heg. fa qualité d'Empereur des Mogols, celle A. M. le de Grand Can des Tartares, tant pour faire honneur à cette nation, que pour lui témoigner le cas qu'il en faifoit, & com-

bien il étoit satisfait d'elle, quoique d'abord elle cût été son ennemie.

Cette cetemonie qui se sit pendant le regne de Philippe Auguste Roy de France, ne sut pas plutôt achevée, que le Grand Can distribua de nouveaux présens aux Grands, & sit de nouvelles largesses aux petits, pour seur montrer sa liberalité. Ils continuerent la fête de son élevation par de magnisques sessitins à la maniere du pais. Aprés qu'elle sut achevée, & qu'en particulier il se sut réjoüi avec ses anis, il leur témoignale ressentant qu'il avoit de leur amitité, & les s'ssurant se sur particulier sur le son de leur amitité, de les s'ssurant se sur particulier sur le son de leur amitité, de les s'ssurant se sur particulier sur le son de leur amitité, de les s'ssurant se sur particulier sur le son de leur amitité, de les s'ssurant se sur pas s'elle s'elle

Sur ces entrefaites un frere d'Ounghcan vint offrir les services à Temugin & sa fille en mariage. Ce Prince se nommoit Haxembou. Le Grand Can le re-

nom de Tara. C'étoient sans doute les Soumogols & quelques autres Nations, & l'on n'avoit point oui parlet de Tartares dans les autres Pais avant Genghizcan.

Il faut remarquer que les Chinois n'ayant point d'r dans leur alphabet, ils prononcent

Tata au lieu de Tartares.

çut favorablement, & aprés s'être étendu An gr. sur le mérite du feu Roy des Keraïtes son 1202. frere, il lui donna l'emploi qu'il deman-Heg. da. Il accepta même fa fille avec joye, A. M. le en lui protestant qu'il auroit toujours pour Porc. elle & pour lui beaucoup de confideration. Je vous dois, ajoûta-t'il, un bon traitement, en reconnoissance de celui que j'ai reçu du feu Roy vôtre frere, & de l'affection qu'il m'a témoignée dans ma mauvaise fortune. A la verité quoique je ne lui aye jamais donné sujet de se plaindre de moi, non plus qu'au Prince Sancoun fon fils, & qu'au contraire je leur aye rendu des services importans, ils ont attenté sur ma personne, & m'ont regardé comme le plus grand de leurs ennemis; mais j'ay toujours imputé leurs perfécu-

moins de respect pour leur memoire.
Le Prince Keraïre remercia Temugin de ses bontés, & partir en diligence pour se rendre où son emploi le demandoit. Veritablement le Grand Can avoit dessein d'épouser sa fille; mais s'étant apperçu que le Capitaine de ses Gardes, qu'il estimoit beaucoup, & qu'il honoroit de saconsiance, étoit devenu amoureux de cette Princesse; il la sui donna en ma-

tions à Gemouca. Leur haine pour moi a été son seul ouvrage, & je n'en aurai pas An. gr, 1202. Heg. 599. A M. le Porc. riage, & en fit faire les nôces lui-même. Se voyant Empereur de tant de Peuples, il pensa moins à joiir en repos de sa nouvelle dignité qu'à s'en rendre encore plus digne par de nouveaux exploits. Bien-tôt se ennemis jaloux de sa puissance, lui fournitent les occasions qu'il attendoir. Ce sur dans le pais de Caracatay. Mais avant que je parle de ces guerres, il faut dire deux mots du Caracatay.

Description du païs de Caracatay. C'est un grand Païs qui s'étend du Midia au Septentrion, depuis la muraille de la Chine insqu'à l'ancien Mogolistan. a Il est borné à l'Occident par le mont Imaus, & à l'Orient par la Mer Occane & par la Chine. Plusieurs Princes le, partagent, & plusieurs Nations differentes l'habitent. Là sont situés les Royaumes de Tangut, des Naïmans & beaucoup d'autres. Quelques Geographes d'Europe l'ont pris pour le Catay & se sont trompés, b faute de sçavoir que le Catay est la Chine même.

Le nom de Caracatay fut donné au pais de Scythie, aprés une furieuse guerre

A Appellée en Mogol Ancou, ou Avencouh. L Quelques Geographes veulent que les païs mêmes des Calmaes & le Royaume de Courgé, qui est la Corée, en soient une partie, & cc Caracatay est aussi appellé Khira ou Khoutan par les Orientaux)

que les Scythes firent aux Chinois; ceux- An. gr. là eurent d'abord de l'avantage, enflés de 1209. leurs succés ils pénétrerent dans la Chine. Heg. Mais y ayant perdu une bataille conside- A. M. le rable, ils furent obligés d'en sortir & de Porc. se retirer chez eux. Le Roy de la Chine pour ne pas perdre le fruit de la victoire, fit poursuivre ses Ennemis par deux Generaux d'armée a qui les vainquirent encore, & les réduisirent entierement sous son obéissance. Il fit plus; de peur que les Scythes ne se révoltassent, il leur donna pour Cans ces deux Generaux qui par son ordre firent bâtir des Forts & des Villes pour des Colonies & des troupes Chinoises qu'il y envoya. Ces troupes destinées à la garde du Pais, tinrent long-tems les peuples en respect; mais peu à peu leurs descendans oublierent les coutumes des Chinois, & s'accoûtumant à vivre comme les Scythes, devinrent Scythes eux-mêmes, & dans la suite la Chine n'eut pas de plus grands ennemis.

Lors que le Roy de la Chine établit ces deux Generaux dans cette Scythie sabloneuse, il l'appella Caracatay, lui donnant le nom de Catay son païs, b pour

a L'un se nommoit Quimping & l'autre Quincing.

b Les Conquerans en usent ainsi, & nos Rois ont toujours donné le nom de France au païs qu'ils ont assujetis.

pe Genghizcan. 85 qui avoit cause la pette du Roy des Ke-An. gr. raïtes, acheva de déterminer Tayancan 1202. à déclarer la guerre au nouvel Empe-Heg.

A. M. le e- Pore. i. Aboul-

a Gemouca Prince de la tribu de Jage- Pore. rat, aprés la bataille donnée dans la plaine de Tangut ayant pris la fuite comme cair. les autres, crut ne pouvoir mieux faire que d'envoyer offrir ses services au Can des Naïmans, quoi qu'il eût appris la mort du Roy des Keraïtes. Tayancan qui le connoissoit de réputation pour un habile homme, accepta ses propositions. Gemouca se rendit à sa Cour, avec tout ce qu'il avoit pû ramasser du débris de l'armée d'Ounghcan. Il arriva suivi d'un affés grand nombre de gens de guerre, & presque de tous les Officiers échappés du combat. Il fut fort bien reçu du Can, qui promit à lui & à ses amis des emplois conformes à leur merite. Gemouca qui avoit l'esprit adroit & rompu aux subtilitez de la Cour, gagna bien-tôt celui de Tayancan; il le fit entrer dans ses sentimens, & le porta sans peine à faire la guerre au nouveau Grand Can des Mogols, qu'il se vantoit de connoître à fonds

A Son ancien rival Gemouca alla trouver Tayan. Il faut, dit-il, que les amis se joignent pour attaquer l'ennemi.

86

An. gr. 1101. Heg. Porc.

pour l'avoir pratiqué fort long-tems. Temugin, lui disoit-il, a une ambition démefurée. Il n'aspire qu'à surprendre les Princes pour envahir leurs Etats. Il ne s'est brouïllé avec l'Empereur Ounghcan & le Prince Sancoun, que parce qu'il est le plus ingrat & le plus perfide de tous les hommes. Dans le tems même qu'il étoit comblé de leurs bienfaits, & qu'il joiiiffoit de l'honneur de leur alliance & de leur amitié, il méditoit l'horrible dessein

de leur ôter l'Empire avec la vie.

Quoi que ce discours ne fût qu'une pure calomnie, & que le Chef des Naïmans n'ignorât pas que celui qui le tenoit étoit un homme artificieux, il ne laissa pas de s'y prêter. Le pouvoir que Temugin avoit sur les Mogols, la conquête de plusieurs Provinces de Caracatay, & sur tout le voisinage d'un Prince qui exerçoit continuellement ses troupes lui parut dangereux. Ainsi moins séduit peut-être par les follicitations de Gemouca, qu'entraîné par sa propre jalousse, il prit la ré-solution de faire la guerre. Il implora pour cet effet le secours des autres Princes, qui n'avoient pas moins d'interêt que lui à s'opposer aux progrés du nouveau Conquerant. Il envoya des Ambassadeurs à Touctabéy & aux autres Cans de Merkit, qui ne demanderent pas mieux que An. gr. de se liguer avec lui. Le Can d'Oüyrat, 1102. & celui de Kerit, qui étoit parent d'Heg. Ounghean entrerent dans cette Ligue, & A. M. le Gemouca y engagea la Nation entiere de Porc. Jagerat, dont on lui envoyabien-tôt toutes les troupes.

D'un aure côté Temugin fut averti de ces pratiques par ses Correspondans & ses Pensionnaires, & même par Alacou Can de la Tribu de Carluc, a qui lui manda que Tayancan lui avoit proposé de joindre ses sorces aux siennes. Un parent de cet Alacou porta à Temugin la propre Lettre du Chef des Naïmans, laquelle contenoit toute la Conséderation dont on vient de parler.

Sur cet avis, l'Empereur des Mogols affembla fon Confeil composé de son oncle Utegevin, de Caraschar Nevian, & de quelques autres personnes; Il voulut aussi que le Prince Jougi, autrement Touschy son sib aîné y assistât. Il n'eut pas plûtôt exposé la mauvaise volonté du Can des Naimans, que la guerre sut ré-

a Condemir dit que ce Prince étoit un grand Aftrologue, qu'il avoit découvert par les luniteres de l'Atrologie, que l'Etoile de Temngin étoit tournée vers l'Augé ou le Zenith de la grandeur, de qu'au contraire celle de Tayancan déclinoit vers le Nadir de l'humiliation. An. gr. 1203. Heg. 600. A. M. la Souris. foluë. En même tems l'on envoya de tous côtés porter les ordres du Grand Can aux Officiers de ses troupes, & l'on sit quelques nouvelles levées. Ce sur au commencement de l'année 1203, que son armée s'assembla. Dés qu'il y sur arrivé, l'on dress est entes. Il distribua les troupes aux Officiers qui les devoient commander, & donna ses ordres.

Il envoya d'abord à la découverte Cubla Nevian & Hubbé Nevian, avec les Soldats qui étoient sous leur conduite. Ces deux Capitaines allerent jusqu'aux rivages du Fleuve Altay. Ils apprirent par les prisonniers qu'ils firent en leur marche l'état des Ennemis : Ils sçurent que Tayancan se préparoit à se mettre en campagne; que les troupes de Merkit, de Kerit, d'Oilyrate & de Jagerat, étoient déja dans le Camp des Naïmans; que Gemouca devoit en commander une partie; Et enfin que le bruit couroit dans l'armée de Tayancan, qu'il avoit dessein de venir au devant des Mogols pour les combattre. Cubla & Hubbé étant inftruits de tout ce qu'ils vouloient sçavoir, retournerent sur leurs pas jusqu'à leurs frontieres; d'où ils donnerent avis au Grand Can de ce qu'ils avoient appris. Et en attendant ses ordres, ils se retrancherent cherent dans un poste avantageux, parce An. gr. qu'étant fort éloignés du gros de leur ar- 1203. mée, ils pouvoient craindre quelque insulte. Ils ne laisserent pas toutefois de A. M la fortir souvent de leurs retranchemens, Souris. pour faire des courses dans le païs ennemi.

Cependant tout ce qu'on avoit dit à ces deux Capitaines n'étoit pas vrai. Tayancan suivant, la déliberation de son Confeil, attendoit Temugin, loin de le vouloir aller chercher. Il crut devoir conferver ses troupes, au lieu de les fatiguer par une si longue marche. Il étoit persuadé que son gendre ne manqueroit pas de venir l'attaquer, & il comptoit qu'aprés la vaste étendue de pais que les Mogols avoient à traverser, & le manque de vivres qu'ils auroient à souffrir dans les déferts, ils feroient facilement vaincus par une armée toute fraîche.

Une partie de ce que le Can des Naïmans pensoit, arriva. Temugin joignit les troupes qu'il avoit envoyées devant. Là il fit rafraîchir son armée autant que le lieu le pouvoit permettre, & s'éloignant de ses frontieres il s'avança dans le païs de ses Ennemis. Il marcha en bon ordre iusqu'au bord du Fleuve Altay. Aucunes troupes ne paroissant pour lui en disputer

90

An. gr.
1203.
Heg
600.
A. M. la
Souris.

le passage, il en fut d'autant plus surpris, qu'il ne s'attendoit pas à passer cette Riviere sans opposition. Effectivement il y auroit eu beaucoup à souffrir, pour peu qu'il eût trouvé de résistance. Mais Tayancan, quoi que Gemouca qu'il avoit fait fon Lieutenant General, lui représentât qu'il valoit mieux prévenir l'Ennemi que l'attendre ; qu'en allant au devant des Mogols, ce seroit le moyen de les empêcher de ravager le païs; que ses Soldats n'étant pas aussi aguerris que ceux de Temugin, il falloit les éloigner de leur patrie, de peur que la commodité de la retraite ne les rendît plus lâches. Tayancan, disje, au lieu de goûter les raifons de Gemouca, au lieu de profiter de bonne heure de la fatigue des Mogols en allant au devant d'eux; persuadé que toute leur cavallerie éroit en mauvais état, & qu'elle feroit encore moins capable de combattre si elle faisoit plus de chemin; que la sienne au contraire étant bien conservée remporteroit aisément la victoire, attendoit au milieu de son païs Temugin, qui ne manqua pas d'y arriver bien-tôt.

L'aimée de cet Empereur n'étoit pas fi fatiguée ni fi mal noutrie que fon beau-pere fe l'imaginoit ; parce qu'il·l'avoit pourvûe de chair feiche, pour en afer quand la fraîche leur manqueroit; outre cela, les An. gr. riches avoient tous une grande provision the Cammez, « & les autres du lait de chevre cuit & endurci. b D'ailleurs elle avoit A. M. la marché par des païs abondans en foura-Souris. ges: Et enfin l'imprudence du Chef des Naïmans donna le tems aux Mogols de se rétablir de leurs fatigues, & de se mettre en bon état. Tayancan se contenta de les envoyer reconnoître; lors qu'il apprit qu'ils s'approchoient de lui. Il donna cette commission à quelques prudens Capitaines, dont le rapport fidele confient de la faire repentir de n'avoir pas suivi le conseil de Gemouca.

Ce Can de la tribu de Jagerat, quoi qu'il vit bien qu'on avoit fait une grande faute de méprifer son avis, n'en témoigna pas le moindre chagrin. Il n'en parut pas moins zelé pour la cause commune. Il harangua les Officiers, leur parla de l'excessive ambition qui portoit Temugin à vouloir regner sur tous les Cans, ains

a Lait de Cavalle.

b Ce lait cuit fert aux Tartares de deux alimens dans le befoin. Ils en font une espece de potage, ils en mettent dans un petit Outre arce de l'eau. Ils atrachent l'Outre sous le ventre de leurs chevaux, dont le mouvement fait fondre dans l'eau le lait endurci, & ils le mangent sans autre préparation.

An. gr. qu'il regnoit déja fur la plûpart des Nations Mogoles, & fur plufieurs peuplesdu païs de Caracatay. Enfin il finit en A. M. la les, exhortant à combattre vaillamment

Souris. pour leur liberté.

Bataille Lorque les armées furent en présence entre les & rangées en bataille. Le Prince Jougi & Mogols & l'un de ses oncles commencerent le commans, bat. Ils chargerent avec beaucoup de vingueur : mais Cachluc fils de Tayanean soutint le choc avec tant de fermeté, que ses troupes n'en furent point ébranlées.

gueur: mais Cachlue fils de Tayanean foutint le choc avec tant de fermeté, que fes troupes n'en furent point ébranless. Les deux jeunes Princes que la gloire animoit également, firent tous leurs efforts pour montrer qu'ils ne vouloient se ceder ni en adresse ni en avaleur, la réssiance mutuelle des deux avant-gardes engagea peu à peu les autres corps, & les deux atmées en vinrent aux mains.

Conde-

a Le combat dura depuis le lever du Soleil jusqu'au coucher, & il fut aussi sanglant qu'opiniatre. Tayancan y sit le devoir d'un grand General, & Gemouca pousse par sa haine particuliere pour le Grand Can, se signala par mille actions hiërosques. Mais Temugin sembloit avoir euchaîné la victoire. Ses Mogols à son exemple combattirent avec tant de cou-

a Le fourneau du combat demeura embrasé depuis le matin jusqu'au soir. DE GENGRIZCAN. 93
rage & d'intrepidité, qu'ils rompirent en An. gr.
fin les Naïmans, a lls les mirent en fuite, 12 2 3.
& en firent un hortible carnage. Tayan-Heg.
can fut blessé à mort, & mourut peu aprés 6 6 0.
de ses blessiers. Cachluc son fils & Toucsouris.
tabéy se sauverent avec tous ceux de leur Alboulparti qui pûrent s'echapper des mains des says p. 7.
Mogols. Pour Gemouca, son ardeur Mort de
l'emporta trop loin. Il fut fait prisonnier, Gemouca
& on lui trancha la tête aprés la bataille, g'engbixparce qu'on le regarda comme un homme
can.

de tous les malheurs de cette guerre.

Aprés un si heureux succés, le Royaume du vaincu, devint la proye du Vainqueur, qui soumit à son obéssance une grande étendue de Pais. b Temugin se retira à Caracorom, où pendant tour l'hy. mir. ver, sa Cour sut pleine d'Ambassadeurs, dont les uns étoient envoyez pour le felèciter sur sa victoire, & les autres pour lui demander sa protection, ou pour lui faire

" Tayancan fut tue. Cachluc s'enfuit, ainfi que les Mogols, Mecrites, Orrates & Jagenates.

b Après cette celebre victoire, Temugin réduifit à son obéffance la plûpart des peuples Mogols par la force de son sabre ravisseur des ames.

Condemir met cet évenement en 1205. mais cela ne se peut.

An. gr. des soumissions de la part de leurs Mai-1203. tres.

600. A. M. la Souris.

Presque toutes les Tribus Calmaques du côté de l'Orient se rangerent sous sa puissance, & du côté du Septentrion, les seules Tribus dont les Cans étoient jaloux de l'indépendance, refuserent de rechercher fon appui; & quelques Tribus Mogoles les plus éloignées de Temugin, suivirent l'exemple de celles-ci. Touctabéy à la verité fomentoit leur haine. Lui qui s'étoit vû fort puissant autrefois dans le Mogolistan, ne pouvoit souffrir la subite grandeur du nouvel Empereur qui étoit Mogol comme lui; & il n'avoit pas été des derniers à se joindre à Tayancan. Aussi Temugin se résolut-il à tourner ses armes contre lui non-feulement par animofité, mais encore parce que l'injure que ce Can dui avoit faite lui fournissoit un prétexte pour achever la conquête du Mogoliftan.

Il passa l'Hyver à regler les affaires des Païs qu'il avoit conquis; & aprés avoir ordonné à sis Generaux de mettre ses troupes en état de faire la guerre aux Tribus de Merxit,, fortifiées de quelques Tanjouts & du Prince Cachluc sils de Tayancan; il partit au commencement du Printems de l'année 1204, à la tête d'une GENGHISCAN.

formidable armée. a Touctabéy qui n'i- An. gr. gnoroit pas que Temugin devoit avoir du Heg. ressentiment de sa conduite, & qui mal- 601. gré ses malheurs passés ne laissoit pas A. M le d'esperer un sort plus heureux, avoit fait Bœuf. aussi de grands préparatifs de guerre; mais Condedés qu'il apprit que son superbe ennemi mir. approchoit de Cachin sa ville capitale avec des forces si considerables, qu'on n'en avoit jamais vû de pareilles dans le Mogolistan, il n'osa l'attendre. b Il prit Aboutla fuite avec son fils aîné, & se réfugia euir. p. 7. chez Boïruc frere de Tayancan, auprés de qui Cachluc s'étoit déja retiré. De maniere que le Grand Can ne rencontra dans sa marche que quelques fuyards qui furent passés au fil de l'épée.

a La ville de Cachin parut vouloir se Mircondéfendre, & soutenir un long siege; mais de malgré la défense vigoureuse de ceux qui y commandoient, elle sur obligée de se

A Au tems que le jour & la nuit furent égaux, Genghizean avec uno armée semblable à une mer agitée, marcha contre Touchabéy Can des Merkites.

6 Au Printems Genghizean marcha contre Touchabey, qui ne l'attendit pas, mais qui s'en-

fuit vers Boirne.

e Lors qu'il fut arrivé devant Cachin il en affiegea le château, & l'ayant pris en peu de tems, il le raza, & fit passer fous le sabre altesé de sang tous ceux qui lai résisterent.

rendre en peu de tems. Temugin les fit λn. gr. mourir. Ensuite il fit prêter serment de 1105. Heg. fidelité non seulement à ceux qu'il char-602. gea de la garde de la forteresse & de la A. M. le Tribu de Cachin; mais même aux autres Leopard. Tribus de la nation de Merkit, & tous les Cans aufquels il voulut pardonner,

promirent de lui obéir.

Aprés avoir donné ses ordres dans le païs des Merkites , il revint à sa Capitale; où iI ne fut pas plûtôt de retour, qu'ayant fait le dénombrement de ses conquêtes, il jugea que pour prévenir le desordre & la

CAÏT.

confusion, il devoit regler son Empire. Aboul- Pour cet effet, a il résolut de convoquer une Diette generale; dont il assigna la tenuë au Nourouz ; c'est-à-dire au premier. jour du Printems de l'année suivante 1205. au jour même que le Soleil entreroit en Aries. Il envoya des Exprés aux Princes ses fils qui étoient éloignés, & aux autres Princes de son sang. Il en envoya aussi aux Cans, aux Emirs, à tous les Grands Officiers aufquels il avoit confié les Gouvernemens des Païs conquis, & enfin à tous les grands Seigneurs tant Mogols que Tartares.

Cependant

<sup>#</sup> Il convoqua une Diette pendant l'Hyver, & au nouveau Printems Genghizean monta fur le Trône.

Cependant pour ne pas demeurer oi- An. gr. fif, il voulut établir un ordre dans l'ar-1205. mée qu'il avoit auprés de lui. Il la parta- 60 2. gea en plusieurs Tomans, a & à la tête A. M. le de chacun il mit un Chef, auquel étoient Leopard. soûmis dix Officiers qui commandoient chacun un Hezaré, b & chacun de ces dix Officiers en avoit dix autres sous lui. Ceux-ci avoient autant de Sedé, c & le Centenier avoit encore fous lui dix petits Officiers, dont chacun commandoit un Dehé. d Les Chefs de tous ces corps devoient agir sous les ordres de quelqu'un des fils du Grand Can. e Telle fut la divifion que Temugin fit de ses troupes, aprés de quoi il disposa des emplois selon la capacité des gens de guerre Ensuire il travailla serieusement à de nouvelles Loix. On en dressa par son ordre un memoire, qu'il communiqua à son Conseil privé, avant que de les exposer à la Diete generale.

a Ce sont des corps de dix mille hommes.

b Regiment de mille hommes.

e Compagnie de cent hommes. d Un petit corps de dix hommes.

e Il partagea les troupes qui l'avolent fervi

contre Ounghean , en Tomans Hezaré , Sedê & Dehé, &il établit ces Emplois hereditaires aux enfans de ces Officiers,

1205. Heg. 602.

## CHAPITRE

A. M. le ?

Leopard Description d'une Diete des Mogols qu'ils appellent Couriltay. Etabliffement des Yaffa, c'est à dire des Loix Mogoles. Temugin change fon nom & prend celui de Genebizcan.

mir.

ORSQUE les Princes du Sang, a les Nevians, les Cans, les Emirs & autres Seigneurs qui devoient composer la Diete generale furent arrivez au lieu que l'Empereur Mogol avoit marqué, & que le premier jour du Printems fut venu,ils s'habillerent tous de blanc. Le Grand Can vêtu comme les autres se rendit à l'Assemblép. Il s'affit sur son trône au milieu des Princes de son Sang, la Couronne sur la tête. Tous les Cans & les autres Seigneurs & firent des vœux pour la continuation de

sa santé & de sa prosperité. Ce qui fut suivi des cris & des applaudissemens du peuple qui étoit à l'Assemblée. Aprés cela on ne a Temugin ordonna à ses Enfans, aux Emirs, aux Nevians, à tous les Grands & Nobles du Mogolistan de s'assembler, & les Turcomans

appellent Couriltay cette forte d'Assemblée. 6 Tous ceux de l'Assemblée firent des vœux

pour la prosperité.

DE GENGHIZCAN. 99

fe contenta pas de confitmer pour lui & An. gr.
pour ses successeurs l'Empire des Mogols, 1205, 1205
on y ajoûta celui de toutes les Nations 60 E.
qu'il avoit subjuguées; On déclara mê A. M. le
me les descendans des Princes vaincus Ltopard.
déchûs de tous leurs droits. 4 Quand il
eut remercié tout le monde des mar-cair.
ques de zele & de respect qu'il en
recevoit , n'ignorant pas que l'établissement des Loix est le principal devoir
d'un Souverain, il ne manqua pas de déclarer qu'aux anciennes Loix du Païs, il
jugeoit à propos d'en ajoûter de nouvelles qu'il vouloit qu'on observât.

a Après les saluts, on commença à lire les Yassa.

## Loix de Genghizcan. a

Aboutaïr p. 7.

LOY PREMIERE. Il fut ordonné de croire qu'il n'y a qu'un Dieu Createur du Ciel & de la terre, b qui seul donne la Mirconvie & la mort, les biens & la pauvreté, dequi accorde & refuse tout ce qu'il lui plaît,

« Ces Loix en langue Mogole sont appellées Yasta, & quelquesois Yasa. Quelques Auteurs les nomment Altoura, mais c'est improprement, parce que ce mot Altoura ne doit être employé que pour la Loy de Mosse.

b Adorer un seul Dieu fut la premiere Loy.

HISTOIRE

100 & qui a sur toute chose un pouvoir ab-An. gr. X 205.

Heg.

Il semble que Temugin n'ait fait pu-60 z. blier cette Loy a que pour montrer de A. M. le Lcopard. quelle Religion il étoit; car bien loin d'ordonner quelque punition contre ceux qui

n'étoient pas de la Secte , il défendit d'inquis. quiéter personne au sujet de la Religion : Carpin. Ét il voulut que chacun eût la liberté de

Polo.

professer celle qui lui plairoit davantage, pourvû qu'on crût qu'il n'y avoit qu'un Dieu. Quelques-uns de ses Enfans & des Princes de son sang étoient Chrétiens, & les autres faisoient profession du Judaïsme, ou du Mahometisme, ou enfin étoient Deiftes comme lui; sa Secte fut plus sui-

Genghiz. can étoit Deistea

a Quoique cette Loy ait été long-tems obfervée dans la pureré par les Tartares, & qu'elle le soit encore par beaucoup d'entre-eux, neanmoins la superstition a peu à peu introduit l'Ido. lârrie dans leur Religion ; fans que les superstitieux crussentaller contre l'esprit du Legislateur. Cette Loy apprit à ceux des Tartares qui n'étoient ni Chrétiens ni Mahometans à distinguer un Dieu celefte d'un Dien terteftre. Ils ont toujours adoré le premier ; Et le second n'a pas laissé de trouver place dans leurs maisons fous la forme d'une Idole, d'une Statue couverre de feutre, & tous le nom de Natigay. Ils l'accompagnoient d'autres Statues, qu'ils disoient être celles de sa femme & de ses enfans. Et ils s'adressoient à ces statues pour leurs neceffirez domeftiques.

vie que les autres dans la Tartarie, où il An. gr. y avoit auffi quantité d'Idolâtres. 4

II. Il ordonna par une autre Loy que ross. les Chefs des Sectes, les Religieux, les A. M. le Devots, les Crieurs des Molquées, & Leopard. ceux qui lavoient les morts seroient exemts des charges publiques, aussi-bien que les Medecins.

HIL'Il défendit sous peine de la vie qu'aucun Prince ou autre homme quel qu'il fût, entreprit de se faire proclamer Grand Can ou Empereur, sans avoit atparavant été élû par les Princes, Cans, Emirs, & par les autres Seigneurs Mogols assemblez legitimement dans une

Diete generale.

IV. Les Chefs des Nations furent privés, par une Loy particuliere des Titres d'honneur qu'ils affectoient d'avoir à l'imitation des Mahometans. Il défendit de les donner à l'Empereur qui lui fuccederoit, voulant feulement qu'on le nommat Caan avec deux A. Il pria même qu'a l'avenir, on le traitât simplement de Can. Ce qui se pratiqua depuis quand on sui

Marco' lo.

a Dicono affervi il Dio alto sublime & celeste al qual ogni giorno còl turribulo, & in censo Polo. non domandon altro senon buon intelletto & su-nita. Ne hanno poi un altro che chiamano Natigay che a modo di una statua coperra de faltre.

parloit; a mais quand on lui écrivoit, on An. gr. 1205. ajoûtoit toujours quelque épithete à sa Heg. qualité de Can. 602.

V. Il ordonna qu'on ne feroit jamais de A. M·le paix avec aucuns Rois, Princes on peu-Lcopard. ples, à moins qu'ils ne se fussient entierement foûmis.

VI. La distribution des troupes par dix, par cent, par mille, & par dix mille fut aussi reglée comme une chose fort commode pour lever en peu de tems une armée, & pour en faire des détachemens.

VII. Que lorsqu'il faudroit se mettre en campagne, les Soldats viendroient prendre leurs armes des mains de l'Offi-Fadlal- cier qui en seroit le gardien, b qu'ils les tiendroient en état, & les feroient voir à leurs Chefs, lors qu'on feroit prest à donner bataille.

Lab.

a Comme on donne en Europe le simple titre de Roy Et non comme font les Turcs qui ne parlent & n'écrivent point de leur Souverain fans joindre à fon nom quelque titre glorieux; comme celui d'heureux, de puissant, d'invincible, de distributeur des Couronnes, &c.

b En effer ils montroient à leurs Chefs jusques au fil & à l'aiguille, & ils étoient obligés par la même Loy de rapporter leurs armes dans les magazins du Prince dés que la guerre étoit finie ; ils les reprenoient pour la chasse qu'on faisoit en hyver, quand il ne se présentoit point d'autre occasion de s'en fervir,

VIII. Il fint défendu sous peine de la An. gr. vie de piller l'Ememi, avant que le Ge Heg. neral en accordât la permission; mais on 602, ordonna qu'alors le moindre Soldat joiii- A. M. le roit du même avantage que l'Officier, & Leopardi demeureroit maître du butin dont il se trouveroit sais, pourvû qu'il payât au Receveur du Can les droits portés par le Reglement.

IX. Comme Temugin sçavoir qu'un exercice continuel est necessiaire aux gens de guerre pour les tenir en haleine, & que la chasse lui parût une occupation propre à exercer ses troupes, il ordonna que tous les hyvers on feroit la chasse aux

bêtes, de la maniere suivante.

X. Que depuis le mois qui répondoit à Mirsonde Mars jusqu'à celui qui répondoit à Octobre, personne ne prendroit les cerfs; les dains, les chevreiils, les lievres, les asnes sauvages, non plus que certains oiseaux, afin que la Cour & les Soldats pussent rrouver sufficiamment du gibier durant l'hyver dans les chasses qu'on seroit obligé de faire.

XI. On défendit pareillement d'égor-Mirconde get les animaux qu'on voudroit tuer. Il falloit leur lier les jambes, leur fendre le ventre, fourer la main jusqu'au cœur &

l'arracher.

-

An. gr.
1205.
Heg.
602.
A M le
Leopard.

XII. L'Ordonnance de manger lefang & les entrailles des animaux fut mifé au non bre des Loix. Il étoit auparavant défendu aux Mogols d'en manger; mais revenant un jour d'une expédition, les Soldats manquant de vivre, & presque réduits à l'extrémité, rencontrerent une grande quantité d'entrailles de bêtes d'une chasse generale que d'autres peuples avoient faite. La faim les contrignit d'enmanger. Le Can même en mangea. Depuis ce tems-là ce Prince ayant jugé que ces alimens défendus pourroient encore devenir utiles à se troupes dans d'autres occasions, non seulement en permit l'usage, mais même le consacra.

XIII. Les Immunitez & les privileges des Tercans furent reglez comme on

l'a déja dits

XIV. Pour bannir l'oissveté de ses. Etats, il imposa à tous ses Eujets la necessité de servir le public en quelque chose. Ceux qui n'alloient point à la guerre étoient obligés dans certains tems de travailler à des ouvrages publics gratuitement, & ils employoient un jour de la semaine au service particulier du Prince.

XV. La Loy contre les vols portoit que ceux qui en commettroient de considerables, comme de dérober un cheval. DE GENGHIZCAN. 105
un bœuf, ou quelque autre chose de pa-An. gr.
reille valeur, seroient punis de mort, & 1205
qu'avec un coûtelas on couperoit leurs 601,
corps par le milieur, que ceux qui ne me-A. M. le'
riteroient pas la mort, recevroient des Leopard,
coups de bâton plus ou moins, suivant la
valeur de ce qu'ils auroient dérobé. Ce
châtiment sinissoir ordinairement par le

coups de bâton plus ou moins, suivant la valeur de ce qu'ils auroient dérobé. Ce châtiment sinissioi ordinairement par le nombre de sept. On donnoit sept coups de bâtons, dix-sept, ou vingt-sept, ou trente-sept, & ainsi jusqu'à sept cent; mais on pouvoit éviter cette purition, en payant neuf sois la valeur de ce que l'on avoit volé. L'exactitude avec laquelle on obfervoit cette Loy, mettoit en sureté le bien des Mogols & des Tartarès sujets du Grand Cats.

XVI. Défense fut faite aux Sujets de l'Empire de prendre pour domestique aucune personne de leur Nation, asin qu'ils pussent et et pour conserver les esclaves étrangers qu'ils seroient obligés d'avoir pour leur service, on publia deux Ordonnances; par l'une on désendoit sous peine de mort à tout Mogol ou Tartare de donner à boire & à manger à un esclave qui ne lui appartiendroit point, non plus que de le loger ou de le vêtir sans la permission de son maître; & par l'autre on obligeoit sous

An. gr. 1 7 o s. Heg.

la même peine tous ceux qui rencontreroient des esclaves fugitifs à les ramener à leurs Patrons.

A. M. le

XVII. Par la Loy qui concernoit les Leopard. mariages, il fut ordonné que l'homme achetteroit sa femme, & qu'il ne se marieroit avec aucune fille dont il feroit parent au premier ou au second degré; mais on ne défendoit point les autres affinités, de sorte qu'un homme pouvoit épouser les deux sœurs. On permit la poligamie, & l'usage des filles esclaves. Ce qui fut cause que dans la suite chacun prit autant de femmes & d'esclaves qu'il en pouvoit Marco nourrir; a L'administration des biens chez

Polo.

les Tartares regarde les femmes. Elles achettent & vendent comme il leur plaît; les maris ne se mêlent de rien que de la chasse & de la guerre. Les enfans qui naissent des esclaves sont legitimes, aussibien que ceux des femmes, mais les enfans de ces dernieres, & entre ces enfans ceux de la premiere femme font les plus considerés du pere, qui les avance les premiers. Cet avantage toutefois étant reglé, il ne trouble nullement la paix de la famille, qui d'ordinaire vit dans une parfaite in. telligence.

a Le donne sono alli mariti di poca speza, anzi digran quadagno & utile per li trafiqui, & effercitii.

DE GENGHIZCAN

XVIII. Une autre Loy condamne à An. gr.. mort les adulteres, & l'on permet de les 1205. tuer quand on les surprend in flagranti. Heg. Les habitans de la Province de Caïndu A. M. Ie murmurerent contre cette Ordonnance; Leopard. parce qu'ils avoient contume pour bien faire les honneurs de chez eux, & pour mieux recevoir leurs amis, de leur livrer leurs femmes; Ils présenterent plusieurs Requêtes au Can, pour n'être point pri-vés de ce moyen de regaler leurs hôtes. Ce Prince cedant à leur importunité, les abandonna à leur honte. Il leur accorda ce qu'ils demandoient : Mais afin que la pudeur de ses autres Sujets ne fût point blessée par une contume qu'il trouvoit contraire à l'honneur & à la raison, il déclara en même tems qu'il tenoit ces peuples pour des infâmes.

XIX. Pour entretenir l'aminié entre Mariage se Sujets, il regla les alliances & les éten-des morts dit fort loin; il permettoit à deux famil-Rutru-les de s'allier, quoi qu'elles n'eussent quist, d'enfans vivans. Il suffisoit que l'une ent eu un fils & l'autre une fille, bien que tous deux morts, il ne falloit qu'écrire un contrat de mariage, & faire les ceremonies ordinaires, les morts étoient réputés mariés & les familles veritablement

alliées.

An. gr. 1205. Heg. 602. A. M. le Leopard. Rubruquis.

Cet ufage dure encore aujourd'huf chez les Tartares; mais la supersituion y a ajoûté des circonstances: Ils jettent au feu le contrat de mariage, aprés avoir di fait dessus quelques signues qui représentent les prétendus mariés & quelques formes de bêtes. Ils sont persuadés que tout cela est porté par la sumée qui en sort à leurs ensans qui se marient dans l'autre monde.

XX. Le tonnerre dans l'ancien Mogolistan & autres Païs voisins étoit si redouté des Mogols, parce qu'il faisoit de grands ravages, qu'auffi-tôt qu'ils l'entendoient gronder, ils se jettoient tout éperdus dans les lacs & les rivieres où ils se noyoient. Temugin voyant que cetre terreur extraordinaire lui faifoit perdre fes meilleurs Soldats, quelquefois lors qu'il en avoit besoin, défendit sous de grosses peines de se baigner, & de faire aucune forte d'ablution. Il ne leur fut pas même permis de laver leurs habits dans les eaux courantes pendant que le tonnerre se feroit entendre. On leur sit accroire que les exhalaisons qu'ils excitoient en remuant l'eau, formoient principalement le tonnerre qui causeroit moins de desordre, s'ils s'éloignoient des lacs au lieu de s'y précipiter. Ils se soumirent à cette

Loy, que les Tartares qui ne sont point Aa, gr. Mahometans observent encore; car ceux 120 gr. qui le sont, la regardent comme une superstition qui sait violence à l'un des points A. M. se; capitaux de la Religion Musulmane, Leopard, qui donne une pleine liberté à ses sectateurs de se laver par tout où il trouvent de l'eau. Ils sont même persuadés que sans cela il n'y a point de salut à esperer

XXI. Les espions, les faux témoins, les sodomites & les sorciers surent con-

damnez à mort.

pour eux.

XXII. On publia des Ordonnances trés - rigoureufes contre les Commandans qui manqueroient à leur devoir, principalement dans les Pais éloignés. En quelque lieu qu'ils fussient, on devoit les faire mourir, si leur conduite étoit blâmable. Si leur faute étoit legere, il falloit qu'ils vinssent en personne se présente au Grand-Can & le justifier, & ce Prince étoit là dessus un Juge trés-sévere.

On publia pluficurs autres Loix qui ne sont pas specifiées dans les Auteurs que j'ay traduits. Je n'ignore pas qu'il se trouve dans le Levant un Reciucil intulé Tasa Gengbizcani; a mais personne ne l'a encore apporté en France, ainsi l'on ne peus

& C'est-à-dire les Loix de Genghizcan.

110

An. gt. fur ce point pleinement fatisfaire la curiofité du Lecteur. Les Loix dont on vient
Heg.
601.
A. M. le les principales, demeurerent dans leur viLeopard.
gueur pendant le regne de Temugin &
celui de ses Successeurs. Tamerlan même
qui nâquit cent onze ans aprés ce Prince,
les fit encore observer dans tout son Empire. Il est encore vrai qu'on ne pouvoir
les ensteindre sans encourir des peines si
rigoureuses, que cela ne contribua pas

peu à les maintenir.

Marrakeschy.

Un Auteur affure que le Grand Can les inventa par la force de son bon sens & de son esprit, qu'aucuns Livres, non plus que l'exemple des anciens Rois ne luien avoient fourni l'idée. D'autres Auteurs toutes fois prétendent qu'elles ne sont qu'une copie de celles que les Orientaux attribuoient autresois à Turc sils de Japhet, sils de Noé.

Temugin confirma ses amis dans les charges qu'il leur avoit données; il rendit même leurs emplois plus considerables qu'ils n'étoient. Comme il rouloit dans saïr. p. 8. son esprit plus de projets qu'il n'en communiquoit à ses Mogols; outre les moïens

muniquoit à les Mogols; outre les morens dont il s'étoit déja fervi pour gagner l'efprit de fes Sujets, il eut recours à la révelation. Il leur déclara que Dieu l'avoit affuré qu'il deviendroit maître du mon- An gr. de ; mais que la volonré étoit qu'il chan- 120 f. geât de nom , & qu'il s'appellât desor- 60 2. mais Genghi can. Il ajoûta qu'il ne fal- A M. le loit point douter de l'effet de cette di- Leopard vine promesse ; puisque celle qui quel- Changer ques années auparavant lui avoit été faite nom de au sujet de la tyrannie d'Ounghcan , s'é- Temugim toit si gloricusement accomplie.

D'autres Historiens attribuent cette re- de Genvelation à une autre personne; ils disent gbizcau. qu'un des premiers d'entre les Mogols rage.pag. aprés avoir erré tout nud dans les Deserts 181. pendant quelque tems, entra dans l'assemblée : Il déclara hautement qu'il venoit de la part de Dieu trouver le fils de Pisouca, b pour l'avertir de prendre le nom de Genghizcan, c'est-à-dire le Can des Cans, mir. & pour l'assurer de l'Empire de la Terre. Ce fourbe fit un beau discours sur la gloire que ce Prince devoit acquerir sous ce nouveau nom, & pour fe faire écouter avec plus d'attention, il eut la hardiesse d'avancer qu'il ne faifoit que repeter les propres paroles de Dieu. Les Prophetes,

a Genghizean en langue Tartare signifie Can

fils de Can.

b Cet homme s'appelloit Bet Tangri. C'étoit un Prêtre Magicien. Il se dioit Grand Penitent, & vouloit faire croite qu'il avoit été enlevé au Ciel où il avoit reçu sa mission. 112

Au gr.

1205
des chofes qu'on croit possibles sont touHeg.
6021
jours applaudis. En effet, Temugin que
A. M., le nous n'appellerons plus que Genghizcan,
Leopard paroissant en état de soutenir la Prophetie

Bin 48Bin 48Va contrerent acissment sons les peuples

va contrerent acissment sons les peuples

y ajoûterent aifement foy. Un autre Auteur affure avec affes de vrai-femblance , que ce Prince avoit lui-même engagé cet

Imposteur à jouer ce personnage.

Enfin la Diete fut congedice sur la fin de l'année 1203. Genghizean sit à son ordinaire des presens à tout le monde, on entendit une infinité de prieres & de vœux pour sa prosperité. Ses amis, les Seigneurs Mogols qui étoient du secret de la prétendue révelation, l'appuyerent sortement. Le bruit s'en répandit par tout. Les peuples Mogols & Tartares la crurent & en devinrent si fiers, qu'ils ne regarderent plus le reste du monde que comme un bien qui appartenoit à leur Grand Can.



## CHAPITRE

An gr.

Mort du Prince Boyruc. Nouvelle expt- A. M. le dition de Genghizcan contre Toultabey. Lievic. Quel en fut le succes. Fuite de Caschluc auprés de Gurcan Roy de Turquestan, qui lui donne sa fille en mariage. Defcription des Yugures & de leur Religion.

ETTE Prophetie, quoi qu'il en soit, fut fort utile à Genghizcan Les Mo-Condegols ne respirerent plus que la guerre. La résistance même des Princes qu'ils voulurent dans la suite dépouiller de leurs Etats, leur parut un crime. Boyrue frere du feu Can des Naimans, auprés de qui Caschluc son neveu & Touctabéy s'é- cair p. 8. toient retirés, fut la premiere victime de la prédiction.

Ce Prince informé de la résolution des Mogols eut beau se préparer à les rece- labp.319. voir, ses préparatifs lui furent aussi inutiles que les troupes Mernites que Touctabéy lui fournit. Aprés une trés-legere résistance, Boyruc s'ensuit; mais il fut prisà la chasse par un parti Mogol, & on l'amena prisonnier da ns le camp de ses Ennemis, où on le fit mourir. Sa mort abbatit-

An. gr. 1206. Heg. 603. A. M. le Lievre.

Tangut.

le courage de ses gens, son armée se dissipa. Caschluc & Touctabéy aprés avoir donné rendés-vous à leurs Soldats, prirent aussi la fuite & se retirerent aux frontieres de leur païs d'Ardisch où ils avoient à receiillir quelquestroupes qui n'avoient

pù joindre les autres.

Cependant Genghizcan n'étant pas alors fort éloigné du païs de Tangut, il y alla en 1206, avec un détachement de son armée, pour se venger de Schidascou qui en étoit le Can, & qui avoit secretement prêté du secours à ses Enneniis. Il surprit Campion par adresse Campion la Ville capitale de Tangut. Ce qui étonna Schidalcou à un ville capitale de point, que ce can prit le parti de se sou-mettre. Il se servit de l'entremise des grands Seigneurs du Pais pour obtenir fon pardon. Ils allerent chargez de préfens au devant du Vainqueur, qui pardonna au Can, & le rétablit avec le même pouvoir qu'il avoit auparavant, à condition pourtant qu'on lui payeroit un tribut tous les ans, & qu'il y auroit une gar-nison Mogole dans la fortereste de Campion. Si bien que le Grand Can latisfait des richeffes immenses qu'il avoit trouvées dans cetreVille, se retira vers son armée.

C'est dans la ville de Campion que Rubin-s'arrêtent les caravanes des Marchands

9.3.3.

DE GINGHIZCAN.

qui viennent de l'Occident & fouvent du An. gt.
Midy pour négocier à la Chine, parce 1 2 0 7,
qu'on leur défend de passer outre. Elles Heg.
y séjournent quelquesois fort long-tems; A. M. le
equi donne lieu aux habitans de s'enti-Crocodichir. Aussi sont elleu elle la Physilab.
que, de la Chymie & de la Pierre Philosophale. La seconde regarde l'Astronomie & la Magie naturelle, & la troissen
econcerne la Theologie & la cabale; elle
renserme la connoissance des bons & des
mauvais Anges, & enseigne les operations qui conviennent à ces Sciences.

"Genghizcan conquir presque en même Expeditems le pais de Crequir & celui de Ca-tion evenchin, dont portoir autressois le nom le pais tre Touchin, dont portoir autressois le nom le pais trabéy de Tangut. En 1207. Il apprit que Casch-Chef de luc & Touchabey ramassioient toutes leurs la nation forces dans le pais d'Ardisch dans la Tri-des Merric bu de Merkit. Il leur donna le moins de kittes couter tems qu'il put pour se reconnostre. Il Caschluc. marcha contre eux au milieu de l'hyver. Conde-Ces Princes étonnés de sa diligence, & mir. d'ailleurs ne trouvant pas leur armée asse d'adouteair, se Mirconde retirerent plus loin & s'allerent camper sous la forteresse même d'Ardisch. Mais

An. gt. 1208. Heg. 605. A. M. le Surpent. leur ennemi malgré la difficulté des chemins & la rigueur de la faison se rendit devant la Place, & les engagea, quelques: précautions qu'ils eussent prises, à en venir aux mains avec lui. La bataille ne dura. pas long-tems: Les Mogols comme affurés de la victoire, fondirent sur leurs Ennemis qui leur cedoient en nombre & en valeur, & les mirent bien-tôt en fuitc. Toctabéy fut tué dans l'action. Pour Caschluc, il eut encore l'adresse de se tirer de la mêlée, & de se sauver avec plusieurs bons Soldats dans le Turquestan, où il eut même le bonheur de trouver un afile chez Gurcan, l'un des plus puissans Princes de Touran, a c'est-à-dira

Eadlallab pay. 326. puissans Princes de Touran, a c'est-à-dira Gihon, jusqu'aux extrémitez du Caracatay. Le Roy Gurcan touché de son malheur le reçut favorablement, il conque même tant d'amitié pour ce jeune Prince qu'il lui donna sa fille en mariage pour lèconsoler de toutes ses disgraces.

Cependant tant de conquêtes & tant:

A On appelle ce païs Touran; parce qu'il fut autrefois le partage de Tour; fils de Feridoun Roy de Perfede la premiere Dinaffie nommée Riféhadiens Alnfi que par le mot d'Ivan; ondoit entendée la Perfe & tous les païs futs audeçaudu même Gibon; autrement Qxus. DE GENERIZCAN 117

Theureux évenemens éleverent Genghiz-An. gt:
can à un fi haut point de grandeur, que 110 %;
plufieurs Souverains lui envoyerent de-60;
mander sa protection, & entre autres A. M. le
Arslancan Prince des Caschluques dans le Serpent.
Caracatay: maisil arriva une affaire bien Albomplus importante pour avancer l'accom-cair p. 8.
plissement de ses grandes destinées. Ce Abussafut le mécontentement d'un Prince de 185.

Turquestan nommé Idicout. a
Il étoit Can des Yugures. Quoique Mircon-

fort puissant, il ne laissoit pas d'être tri- de. butaire de Gurcan, Roy de Turquestan, lab pag. qui tenoit ordinairement chez les Yugu- 126. res une espece d'Intendant de Province pour veiller à ses interêts, & recueillir les tributs qu'ils étoient obligés de lui payer. Celui qui avoit alors cette commission s'appelloit Schouakem. Cet Intendants. homme naturellement avare & violent', outre la levée des sommes & des denrées. dûës à son Maître, en extorquoit encore d'autres; de maniere que les Yugures se trouvant extraordinairement furchargés, se plaignirent de ses concussions à leur Ce Prince en parla d'abord à Schouakem, mais n'en pouvant tirer raison, voyant même qu'il ne répondoit à les remontrances que par des menaces, il

a Idicout en Mogol fignifie le Prince regnant.

fut indigné de son insolence, & pour s'en An. gr. -1209. . venger, il le fit affaffiner. Il envoya auffi-Heg. tôt deux de ses principaux Officiers à 606 Genghizean, pour l'informer de ce qui A. M. le venoit de se passer & lui demander sa pro-Cheval. Mirconde tection, parce qu'aprés l'action qu'il avoit été obligé de faire, il craignoit fort le ressentiment de Gurcan. Ses Envoyés joignirent l'Empereur Mogol dans le pais de Tangut, où il étoit encore al lé pour remettre sous son obéissance Schidascou qui s'étoit révolté avec d'autres Cans, & entre-autres celui de Crequir, dont le

About- pais fut entierement miné. cair p. 8.

rage.

L'Empereur Mogol, ravi de trouver l'occasion de donner quelque jalousie au Roy Gurcan qui n'étoit pas de ses amis, Abulfa- principalement depuis l'alliance qu'il avoit contractée avec Caschluc, reçut les Envoyez d'Idicout beaucoup mieux qu'il n'auroit fait fans cette raison. Il les écouta, & leur fit une réponse telle qu'ils la pouvoient souhaiter. Outre cela lors qu'ils s'en retournerent, il nomma deux personnes qualifiées pour les accompagner, qu'il chargea d'assurer ce Can de son amitie, & de lui offrir sa protection contre Gurcan.

Ce procedé honnête & genereux charma le Can des Yugures qui prit ce qu'il y avoit de plus précieux dans ses trésors, &

alla trouver Genghizcan pour lui offrir An. gr. lui-même ses services. Ce qu'il sit avec 1,210.
toute l'ardeur possible, & tout le respect 607.

que son rang lui put permettre. Cette dé- A. M. le marche rendit ce Prince si agreable au Mouton. · Grand Can, qu'il en fut reçu avec tous les témoignages d'affection qu'il pouvoit efperer. Les assurances qu'Idicout lui donna de fon zele ne furent point démenties par paffà l'an de grace fes actions; il fervit dans la fuite utilement 1210 He-

l'Empereur des Mogols ; qui de son côté gire 607.

pour reconnoître fes services ¿ lui donna une de ses filles en mariage , & le regarda depuis ce tems-là comme un de ses propres enfans. Le Roy Gurcan qui sur la nouvelle de l'affassinat commis en la perfonne de Schouakem, avoit jetté feu & Hâmes & menacé de fon reffentiment Idicout, n'osa en venir aux voyes de fait, si-tôt qu'il apprit que ce Prince étoit devenu gendre de Genghizcan, la crainte d'attirer sur lui les forces des Mogols

l'emporta fur fa colere La Religion des Yugures n'a pas été Les Yubien connue des Historiens, quelques-uns gures. bien connue des Hittoriens, querques-uns Voyez Ru-ont écrit qu'ils étoient Idolâtres, d'autres bruquis. les ont cru Chrétiens Nestoriens , & d'autres enfin Mahometans, parce que plusieurs d'entre-eux faisoient profession de cair p. 8. ces Religions. Leurs Prêtres qu'ils ap-

120

An: gr. 1210. Heg. 607. A. M. le Mouton.

pellent Lama, avoient la tête & la barbeentierement razées. Leurs-Superieurs-lesobligeoient à garder la chafteré, & à deffervir les Temples. Il savoient pour coëffure une espece de mître, & pour vêtement une tunique jaune ou rouge, étroite comme une sourane & ceinte, par le milieu. Sur cette tunique ils portoient unmanteau taillé en chasuble de Diacre chrétien. Quand les Lama sont dans leurs-Temples, ils sont assis au vis le vis les unes vis des autres. & tiennent leurs-

Rubri quis.

vis les uns des autres, & tiennent lours livres dans leurs mains. Ils ont toujours. la tête découverte, & au lieu de chanter. ils lisent tout bas. Ils gardent presque toûjours le filence. Ceux qui les appellent Idolâtres, ne disent pas en quoi consiste leur Idolâtrie. Les Idoles qu'ils avoient n'en sont pas une preuve : puisque dans l'entretien que Rubruquis eut avec eux, "ils l'assurerent qu'ils n'adoroient qu'un seul Dieu, & que s'ils avoient des Images, ce n'étoit que pour se ressouvenir de ceux qu'elles représentaient, & non pour les adorer. Ce qui pourroit faire croire qu'ils professoient alors la Religion de Genghizcan, alterée par des fuperstions qui leur étoient communes avec les Mogols.

Les Mogols doivent aux Yugures l'é-

DE GENGHIZCAN.

criture dont ils se servent, soit qu'ils en Angr. manquallent avant leur union avec ces 1210.
Peuples, soit qu'ayant trouvé la maniere 607. des Yugures plus commode que la leur, A. M. le ils ont pris leurs caracteres, & ils s'en Mouton. font toujours servis depuis ce tems-là. a Rubru-

Les Yugures dans les anciens tems re- quis, çurent leur nom de la bouche même d'Oguz. Il les appella Yugures, c'est-à-dire unis. Il a toujours passé chez eux pour un grand Prophete; & les Turcs des derniers siecles, c'est-à-dire les Ottomans, lab. p. qui par le titre d'Ogusiens qu'ils portent, font gloire d'en être descendus, disent que n'ayant encore qu'un an, il parla, & se donna lui-même le nom d'Oguz; mais qu'à dix-huit ans, Dieu éclaira son esprit, & de l'Idolâtrie, dont tous les hommes alors failoient encore profession, le fit paffer à l'adoration d'un feul Dieu. Ce qui choqua tellement tous ses parens, qu'ils le voulurent perdre ; que cependant il leur résista vigoureusement avec quelques personnes qu'il avoit converties; que

a La Lettre que Mangoucaan fils de Genghizcan, Empereur des Mogols écrivit à S. Louis Roy de France en 1254. toit en langue Mogole ; mais en caracteres Yuguriens de haut en bas. On la lisoit aussi de haut en bas , & les lignes étoient multipliées de la gauche à la droite.

An gr. fon pere fut tué d'un coup de fléche dans 1210 un combat, & fes oncles mis en fuite. C'est 607. ce que Fadlallah rapporte d'Oguz. 4

A. M. le Mouton.

a Fils de Caracan, Caracan fils de Mogolcan; Mogolcan, fils d'Alingé Can quatrieme Roy des Turcs Orientaux, de la posterité de Turc fils de Japhet, fils de Noé: Mogolcan est la soutce des Mogols; comme Tatarcan fils d'Alingé est l'origine des Tartates.

## CHAPITRE VIII.

Premiere guerre de Genghizcan contre la Chine Septentrionale, appellée Catay Quel en fut le fuccès. Son retour en fon Pais, Expédition de ce Prince au difert du Capfchae, autrement Decht.

Mircon-

U o 1 QUE Genghizcan, lors qu'il fut de retour à Caracorom, eût résolu de ne point recommencer la guerre sitot, il ne laissa pas de faire des recrués pour montrer à ses ennemis qu'il étoit soujours en état de se saire craindre. Et cependant, suivant les résolutions prises dans la derniere Diete, il s'appliqua long-tems à regler les affaires de l'Etat, & à pourvoir à la sureré des Païs conquis. Il sembloit vouloir demeurer en repos aprés tant de fatigues; mais l'amour de la guerre, sa passente de l'entre de de l'entre

DE GENGHIZCAN. 123 fion dominante ne le lui permit pas, & il An. gr. ne fongea bien-tôt qu'à trouver des pré-1210

ne songea bien-tôt qu'à troûver des prétextes pour se broiiiller avec la Chine, à 607, laquelle il en vouloit particulierement. A. M. I

Comme les conjonctures présentes ne Mouton. lui en pouvoient fournir, il en chercha dans les siecles passez. a Il rappella dans Aboulsa memoire les maux que les Rois de la cair. p. 90 Chine avoient faits autrefois à ses Ayeux, à son Pere & à ses Peuples. b Il en parla Mirconde aux Nevians & aux Princes de sa Cour; il ne les entretenoit que des violences & des peines que leurs peres avoient souffertes. c Ce qui étoit cause, leur disoit-il, que leur Pais avoit été si long-tems méprisé de toutes les nations de l'Asie. Ensuite il les excitoit à se venger en les piquant d'honneur, & il n'oublioit pas de leur parler encore de la promesse que Dieu lui avoit faite de le secourir & de le

rendre victorieux de tous ses ennemis. Les Princes & Seigneurs Mogols ne

# Il se ressouvint de son pere, & en soupirant il cita l'injustice du Roy de la Chine.

b Il raconta à ses Courtisans les violences que les Rois de la Chine avoient faites à leurs Ancêtres.

e Il dit que comme le grand Dicu lui avoit donné la victoire sur tous leurs Ennemis, ils pouvoient esperer qu'il leur seroit la même grace contre les Chinois. An. gr. manquerent pas d'applaudir au dessein de leur Empereur, soit par complaisance, soit 1210. Heg. - qu'ils le trouvassent fort raisonnable. On 607. assembla le conseil pour aviser aux moiens Mouton de faire réiissir cette grande entreprise, & il fut arrêté qu'avant toutes choses on envoyeroit un Âmbassadeur à Altouncan Roy de la Chine, pour lui demander réparation de tous les dommages faits par les Prédecesseurs aux Mogols, avec ordre de lui déclarer la guerre en cas de refus. Pour cet effet on choisit Jafer vieux Courtifan, homme confommé dans les affaires, & on le fit partir pendant l'hiver. Jafer étant arrivé à Canbalec, qui étoit l'ancienne ville de Pequin, l'une des capitales du Catay, a & l'ancienne Issedon Serique, eut audiance du Roy qui se trou-

a Le pa's du Catay dont il est ici question est la Chine mémé & non la grande Tartarie, comme on l'a crû longtems en Eutope. Les Geographes Orientaux le sont connoître par les limites qu'ils lui donnent, & les Historiens le marquent en paroles expresses. Outre cela on a découvert que le Nom de Catay est principalement attribué aux sept Provinces Septentrionales de ce grand Royaume, & que la partie du Midi qui contient les neuf autres est appellée Mangi, mais cette partie Meridionale n'a été conquise par les Mogols successeurs de Genaghizcan qu'en 1268, Hegite 667,

va par hazard en cette Ville, car il n'a-

DE GENGHIZCAN. 12

voit coûtume d'y être que durant l'Eté; An. gr. cet Ambassadeur fit une longue harangue qu'il commença par l'élevation de Gen-Heg. 607. ghizcan son Maître, & par le choix que A M. le Dieu avoit fait de lui pour gouverner le Mouton. Monde. Ensuite il demanda raison au Roy du tort & des dommages que ses Prédecesseurs avoient fait aux Mogols; faute de quoi, il dit qu'il avoit ordre de lui déclarer la guerre, & de l'affurer que Genghizcan à la tête d'une puissante ar-

mée, viendroit le chasser de son Païs & v établir un de ses ensans.

Le discours de Jafer parut bien ex- Mirconde traordinaire au Roy de la Chine, qui ne put assés s'étonner que l'Empereur Mogol eût osé former le dessein de l'attaquer, & de porter la guerre dans un Païs qu'il devoit redouter par les dommages mêmes qu'il disoit que sa Nation en avoit reçus. Il se plaignit à l'Ambassadeur de ce qu'on le traitoit comme un Turc ou un Mogol, & il le renvoya avec cette réponse : Qu'il ne pouvoit empêcher Genghizcan de faire la guerre; mais qu'il l'attendroit de pied ferme pour le faire repentir de sa témerité. Jafer s'en retourna en diligence à Caracorom. Il rendit à son Maître un compte exact de fa negociation, & des remarques qu'il avoit faires suivant

. HISTOIRE

An gr. les ordres qu'il en avoit reçus.

Heg. befalle an für le rapport de son Am-Heg. befalle deur acheva de se préparer à la guer-A. M. le re. Dés que la saison lui permit de se Moutos. mettre en campagne, il patragge son ar-

mettre en campagne, il partagea son armée en deux corps. Il prit le plus considerable, & donna l'autre à commander à trois de ses enfans, Jougy, Zagatay & Oct.y. Ces trois Princes marcherent vers

Fadlal- Courgé, a ou Corée; Ils ne firent aucun.
lah pag. dégât chez les Calmaques par où ils pafferent, parce que cette Nation fituée fur

les fronteres du Caracatay obé: filoit alors à Genghizean, & s'étoit soûmis à sa puissance; mais lors qu'ils surent arrivés sur les tetres de Courgé, où il n'y avoit que fort peu de gens de guerre, attendu que la plûpart étoient allé trouver le Roy de la Chine, ils firent des ravages terribles tant dans les Villes & les Bourgs où ils pûrent entrer que dans les Campagnes. Ils enleverent tous les chevaux & le bétail.

L'Empereur des Mogols n'en fit pas

s Royaume fitué aux confins de la Chine vers le Norr, & qui el battu de la Mer du côté de l'Orient. Ce Pa's contenoit environ fept cens mille ames. Il a presque toujours été gouvend par un Roy de sa nation, qui s'est quelquesois emparé de la Chine même; mais le Roy de la Chine s'est aussi vengé à son tour, & s'est rendu mattre de Courgé. DE GENGHIZCAN.

moins de son côté, lors qu'aprés avoir An. gr. grossi son corps d'armée de quelques troude Caracatay, il fut entré dans la Chine A. M. le par cette grande porte de la muraille; a Mouton. qu'Alacous, dont on a parlé cy-devant, lui fit ouvrir. Alacous étoit Can de la Nation d'Ancout, à laquelle autrefois les Empereurs de la Chine avoient confié la porte de la muraille. Ce Prince qui étoit alors mécontent d'Altouncan, entretenoit une intelligence secrete avec Genghizcan qu'il servit trés-utilement en cette occasion. Il ne se contenta pas même d'introduire les Mogols dans la Chine, il leur donna de ses propres Officiers pour leur servir de guides.

Toutes les Villes qui ouvrirent leurs portes sans résistance, & qui fournirent de bon gré des provisions à Genghizcan, Mirconde furent épargnées par ce Prince; mais ils sit piller celles qui voulurent lui résister, aussi-bien que plusieurs Châteaux considerables, dont on enleva les richesses; &

a Les Chinois la firent bâtir autrefois entre les montagnes; pour empêcher les Turcs & les Mogols d'entrer dans ce grand Païs. Cette muraille est appellée Avenconh en langue Mogole, & Sedd Yadgoudge ou Madgouge en Arabe. Ce qui signifie la digue de Gog & Magog.

tout cela se fit en attendant la jonction de An. gr. l'armée des Princes ses fils à la sienne. 1210. Hcg.

607. A. M. le

D'un autre côté le Roy de la Chine joignit à son armée les troupes de Courgé, & se metrant à leur tête marcha droit au Mogels; mais lors qu'il en fut à quelques

journées, comme ses Soldats étoient fatigués, il s'arrêta pour les faire reposer. On disposa tous les chariots autour de l'armée, & l'on fit devant un profond & large fossé. Ses troupes ne demeurerent pas dans ce camp aussi long-tems qu'il auvoit souhaité, parce qu'ayant appris que Genghizcan venoit à lui pour l'attaquer, il les fit décamper pour aller au devant de ce

Prince. Mircande

Si-tôt que les deux armées furent en présence, on les mit en bataille, & l'on en vint aux mains. Le combat fut sanglant. Le Roy de la Chine perdit trente mille hommes, & l'Empereur Mogol aprés avoir perdu un grand nombre d'Officiers, & plus de Soldats que les Ennemis, se retira avec tout le butin qu'il put faire par la Province de Pequin, dans laquelle il avoit quelque intelligence. Les Chinois ne le poursuivirent point, parce qu'ils n'étoient pas moins fatigués que les Mogols, & qu'ils avoient aussi besoin de repos. C'est pourquoi ne regardant que

129

la perte qu'ils venoient de faire, & crai- An. gr. gnant que Genghizcan n'assiege t leur 1211. Ville capitale, ils résolurent de s'accom- 60 moder avec lui pour, le faire sorțir de la AM. le Chine, que la guerre avoit déja réduite Singer dans un état pitoyable.

Altouncan lui envoya un Ambassadeur pour lui proposer la paix, avec la main de sa fille Cubcou Catonne, promettant de faire conduire cette Psincesse par lui des plus considerables Seigneurs de sa Cour, lab. pag. & avec toute la pompe convenable à son 349. rang. L'Empereur Mogol se contentant alors de cette démarche d'un Ennemi qu'il n'avoit pû vaincte, accepta les propositions qu'on lui faisoit. Il épousa la Princesse de la Chine quand elle sut arrivée à son camp, & accompagné des Princes ses

fils, ils le retira avec elle à Caracorom.
Mais il n'y demeura qu'autant de tems
qu'il en eut besoin pour rétablir son armée; car outre qu'il ne la vouloit pas laisser autre qu'il ne la roit formé un grand
desser la méditoit la conquête des Pais
ané, & il se flattoit d'y réussir, à cause
de la mésintelligence qui divisoit tous
les Cans Tartares. Il commença par
mettre une partie de ses troupes dans les
Pais de son obéssisance, pour les retenir

An. gr. 1 2 0 2. Hcg. 608.

dans le devoir; ensuite avec tout le reste de son Armée, il prit la route du vaste pais appellé les Landes de Capichac. Son fils aîné, comme la partie la plus inte-A. M. le ressée, ne manqua pas d'être de cette

Singt. expedition.

Description de Capschac.

Le pais de Capschac est d'une fort grande étendue, & passe pour la plus confiderable partie de la Tartarie, il s'étend d'Orient en Occident depuis le Turquestan jusques au Volga, & en côtoïant l'ancienne Bulgarie & l'ancienne Russie, il va de Volga jusqu'au païs de Crimée où sont les peuples appellez les petits Tarrares. Sa plus grande largeur du Nord au Midy est depuis la mer Caspienne jusqu'aux grands deserts sablonneux ou plûtôt jusqu'à la mer Glaciale.

a Ce païs a peu de Villes. Ses terres, si l'on en excepte les grands déserts qui font du côté du Nord, sont presque toutes excellentes, les grains, les pâturages, & le bétail y sont en abondance. On ne

a On nomme aufli ce païs Decht Capichae, & Decht Bereké. Decht fignifie Landes & grandes campagnes unies & Bereké eft le nom d'un perit fils de Genghizcan qui aprés Batu-Can son frere succeda à la Souveraineté de Capschae à laquelle il donna son nom, & ce fut le premier des Cans Mogols de Capschac qui fit profession de la Religion Mahometane, peut trouver ailleurs un meilleur ai, ny An. gt. de meilleures eaux. Les femmes y font Heg. mieux faires qu'en tout autre lieu de la 608. Tartatie; les hommes y font courageux A. M. le & aiment la guerre. Ils font divifés en Singe, tribus dont plufieurs font encore préfentement composées de Mogols & de Turcs. Comme I s Villes y font en petit nombre & les campagnes fort vaftes, chaque tribu fe transporte d'un lieu à un autre,

de son païs & en été le Nord.
Quoyque chaque tribu ait son Prince
ou Can qui la gouverne, cette partie de
Tartarie, depuis que les Mogols l'ont subjuguée, a toujours eû un Roy ou grand
Can à qui les autres ont obeï. Ce païs
dans les siecles pássés été fort abondant
en honmes & ce fut d'où sortirent autrefois les Huns, les Getes, ou Gots, les
Gepides, les Vandales, les Alains, les
Suedois & autres Peuples qui ne se sont
rendus que trop fameux dans le monde
par les desordres qu'ils y ont faits.

& cherche tous les ans en hyver le Midy

Seray est la Ville capitale de Capschae, elle est située sur la riviere de Sencia qui se décharge dans le Volga. Batu Can en jetta les fondemens & Bereké Can son fiere la fit achever. Los trois plus belles rivieres de Capschae sont le Volga, le

Jayc & l'Irtifch.

132

Revenons à Genghizcan. Par la vic-An. gr. 1212. Heg. Singe.

toire que ce Prince avoit remportée sur Ounghcan, il croyoit avoir droit sur plusieurs tribus de Capschac qui vivoient sous l'obeissance de ce Roy vaincu. Ainsi ce fut de ce côté-là qu'il marcha. Dés qu'il parut sur leurs frontieres, ces Tribus se soumirent à lui aussi-bien que celles qui occupoient le pais des Getes situé en Capíchac aux Confins du Mogolistan. Il composa bien-tôt une grosse Armée de ces nations & de quelques autres dont les Historiens ne citent point les noms. Il en donna la moitié à commander au Prince Jougi Can, austi appellé Touchy, son fils aisné, qu'il laissa dans ce pais avec plusieurs Officiers Mogols pour le gouverner, & il revint dans le Mogolistan avec l'autre moitié qui faisoit une Armée assés considerable.

Jougi Can aprés le départ de l'Empereur son pere fit quelque nouvelle Con-Bin Al- queste, ce qui causa beaucoup d'ombrage à plusieurs nations de la Tartarie Occidallatif. dentale. Ces peuples mêmes se liguerent contre lui ; a mais il les défit en plusieurs rencontres & fur tout les Comans, les

> a Il se rendit maître des païs de Decht Capschae, de Sagine, de Bulgarie, de Russie, d'Alassan, de Tanker & d'autres Royaumes & Provinces.

one Genghizcan. 133

anciens Bulgares, Valaques & Hongrois, An. gg.
qui avoient autrefois occupé les Pais des Heg.
Huns, des Vandales & autres nations 60,
qui depuis longrems ne sont connus que A. M. la
fous le nom de Tartares.

#### CHAPITRE IX.

Seconde Guerre de Genghizcan contre la Chine. Prise de Pequin Ville Capitale de la Chine Septentrionale, ou Catay.

Enghizcan, comme nous l'avons cy-devant remarqué, avoit accordé fa protection aux Princes Arslan & Idicout. Le premier, Can des Carluques & le fecond, Can des Yugures, aprés être convenus avec lui du nombre de gens de guerre qu'ils leveroient pour son serve, s'écoient retirés dans leurs païs avec plusieurs Officiers Mogols qui leur. avoient été donnés pour les escorter.

Ces deux Princes n'épargnerent rien pour avoir de bonnes troupes & chacun de fon côté mir fur pied un Toman, a avec quoy ils retournerent à la Cour de Genghizcan, aprés son retour de Capschac. Leur arrivée réjouit fort l'Em-

C'est-à-dire dix mille hommes,

An. gr. 1 2 I 2. Heg. 609. Po ule

cair.

pereur, parce qu'ils lui amenoient de fort belles trouppes dont il avoit besoin pour groffir l'Armée qu'il vouloit envoyer à la Chine sur l'avis qu'on lui avoit donné de quelques menaces qui étoient échappées à Altouncan contre les Mogols;outre qu'il en avoit une occasion favorable. Car le Roy de la Chine alors mécontent des peuples de quelques Provinces de Caracatay avoit ordonné qu'on ravageât leur pais, & ces peuples résolus de s'op-poser à cette violence, avoient envoié des députés à Caracorom pour supplier l'Empereur de les proteger. Il afriva dans le même-tems un envoïé de la part d'un Can particulier de leur nation pour avertir que par le moien de quelques rebelles, il s'étoit saisi d'une Forteresse Aboul- considerable qui ouvroit l'entrée de la Chine. a Ce Can même aprés avoir mis une bonne garnison dans cette place vint trouver Genghizcan pour l'engager à marcher contre Altouncan.

L'Empereur Mogol ne put tenir contre ses instances. Il le reçut favorablement, le regala, & prit avec lui des mesures pour faire réussir cette Guerre. Ena Le Roy de la Chine avoit mal traité des

peuples de Caracatay. Genghizcan les vengea & porta la guerre à Pequin qui est appelle

Can Balce c'est-à dire la Ville Royale.

DE GENGHIZCAN. Suite il renvoïa ce Prince chargé de riches An. gr. présens, & lui promettant de le suivre 1212, ou de le faire suivre incessamment par son Hegopremier General à la tête d'une armée nombreuse dont les troupes des Carluques & des Yugures devoient faire une partie. Effectivement l'Armée fut bientôt en état de marcher; mais Genghizcan ne put la commander en personne, une indisposition qui lui survint, l'en empêcha. Samouca Behadeur le plus ancien de ses Generaux en eut le commandement. Tous les Cans, Princes, Nevians, & Emirs qui purent obtenir de l'Empereur la permission d'aller à la guerre, furent de cette expedition. Chacun s'empressa de témoigner le zele qu'il avoit pour le service

de ce Prince.

Ses troupes ne furent pas plutôt arriMireon.
vées au rendez-vous, qu'on mit la Forterefe de.
fe qui avoit été surprise entre les mains
d'un Officier-Mogol; & dés qu'elles surent
en état d'agir, elles se saissent presque
fans résistance des dernieres Provinces
de Caracatay qui appartenoient à Altouncan. Elles entrerent aussi-tôt facilement dans la Chine par les intelligences
que le Can rebelle avoit dans le païs.

En même-tems Moucli Gouyanc un des plus habiles Generaux Mogols marchoit

Company Company

A. g. 1212. Heg. 609. Poulc.

Pequin

¥36

au pais de Courgé avec un corps de trou? pes pour empêcher celles de ce Royaume d'aller au secours du Roy de la Chine, & cet Officier se saisit de plusieurs places en executant son ordre. Cela n'empêcha pas qu'Altouncan ne fist avancer son armée contre celle de Samouca Behadeur. Ce Roy, de même que tous ses Soldats, ravi d'avoir à combatre une Armée qui n'étoit pas commandée par Genghizcan se flattoient de remporter une victoire aisée. Ils attaquerent brusquement Samouca & firent plier fon avantgarde; mais les Mogols resolus de vaincre ou de mourir combatirent avec tant de valeur & d'opiniâtreté que les Chinois furent obligés de prendre la fuite & de s'enfermer même dans leurs Villes pour se mettre à couvert de la fureur de leurs Ennemis.

Bien que le Roy de la Chine eût fait mettre beaucoup de troupes dans Pequin, les Mogols excitez par les rebelles qui les accompagnoient se déterminerent à faire le siege de cette Ville. Ils essaierent même de la prendre d'assaut; mais le Prince de la Chine à qui le Roy son pere en avoit Capitale confié le gouvernement dés la première guerre, a la deffendit avec tant de vigueur

caire. & Il fit le Siege de Pequin. DE GENGHIZCAN.

que les assignans firent des efforts inutiles. A On ne scauroit dire combien il se 12 o 2. fit de belles actions pendant ce siege; parfice que comme le destin de la Chine sembloit être-attaché à la bonne ou mauvaise poule, fortune de cette Capitale, les plus braves Chinois & les plus grands Seigneurs de l'Empire y étoient entrez pour partager l'honneur d'une longue dessense.

Le grand nombre de troupes qui étoit dans la Ville ôtant toute elperance aux. de, affiegeans de l'emporter à force ouverte, ils resolurent de l'affamer. La famine devint si grande dans Pequin que les hommes aimerent mieux se manger les uns les autres que de se rendre. b Cependant la constance des Chinois ne leur servit cair p. 100 de rien, car la Ville sut prise par stratagême; ce qui ayant été rapporté au Roy de la Chine, il en conçut tant de dé-

plaisir qu'il s'empoisonna.

Mirconde & Aboulcair rapportent ainsi la prise de Pequin; mais Carpin en fait une plus ample relation. Il dit que ce furent les assiegeans qui souffrirent une si hor-

a Le Roy de la Chine donna le Commandement de Pequin à son propre sils, & sit entrer avec lui dans la Ville un nombre infini de troupes & d'Officiers.

b Altouncan s'enfusant avec ses gens pleura,, & conque tant de déplaisir qu'il s'empoisonna,

M

118

An. gr Heg.

, tible famine que l'on fut obligé de dé-", cimer les hommes, que de dix un ser-, voit de nourriture aux autres; que les A M. a, affiegez se deffendirent si vaillamment a-

Carpin

", vec les fleches & les machines; & que les " pierres venant à manquer aux Machini-" ftes, a ils firent fondre de l'or & de "I'argent qui étoit en abondance dans la place & s'en servirent contre les Enne-mis; mais enfin que les Mogols ayant reçu des vivres & voyant qu'ils n'é-toient pas plus avancés qu'au premier jour, ils minerent la place & firent fous terre un chemin qui aboutifloit au mi-lien de la Ville; que pendant la muit ils affaillirent par cet endroit les Chinois, , qui surpris d'un stratagême si nouveau, " qui turpris d'un tiratagème în nouveau "
" perdirent courage & furent obligés de rendre la Ville aux Mogols. Il ajoute que le Roy de la Chine, qui croyant cette place imprenable s'y étoit enfermé lui même, y fut tié avec fon fils; que les Mogols & les Tartares qui étoient entrés dans la Ville ouvrirent les portes à ceux de dehors, & qu'ils fitent main basse fur toutes les personnes qu'ils rencontrerent; qu'ils enleverent tout ce qu'il y avoit de

a Et cum diu pugnassent & cum bello vincera minime poffent , unam magnam viam fub terra ab exercitu ufque ad mediam civitatem &c.

précieux, & qu'en suite ils partagerent le «An. gr. butin suivant les loix de Genghizcan. «1215, a Quoyqu'il en soir, aprés la prise de Heg. Pequin, on dépècha un Courrier pour A.M. le en aller porter la nouvelle à l'Empereur Mogol qui nomma sur le champ des Officies pour administrer les sinances & les Martinis biens qu'el pluquera payir en propre dans Activitées qu'el pluquera payir en propre dans Activitées qu'el pluquera payir en propre dans Activitée.

ciets pour administrer les sinances & les Martinis biens qu'Altouncan avoit en propre dans 7esnis. cette partie Septentrionale de la Chine qu'il reiinit à son domaine. La prise de Pequin qui artiva en l'an de grace 6 1213. Hegire 610. rendit Genghizcan maître de la plus grande partie de la Chine Septentrionale ou Catay: Il donna le gouvernement de cette Ville au General Moucly Goüyanc avec ordre d'achever la Conquête de la Chine, ce que cet Officier sit en deux années. Il conquit même aussi le Royaume de Courgé ou Corée.

# Pequin pris en 1210. & selon les Orien-

b 1213, Hegire, 610, huit mois avant cette fameute victoire que Philippe Auguste Roy de France remporta à Bouvines en Flandres sur l'Empeteur, qui seul y amena prés de deux cens mille hommes, sur le Roy d'Angleterre & sur le Comte de Flandres.

An. gr. 1210. Heg. 610. A. M. le Chica

#### CHAPITRE X.

Guerre de Genghizcan contre le reste de ses Ennemis de Caracatay, de Mogolistan & de Turquessan Persaite du Prince Caschluc envers son beau pere Gurcan. Guerre des Mogols contre Caschluc. Mort de ce Prince. Alliance de Genghizcan avec le Roy de Carizme.

L sembloit que la Conquête de cette moitié de la Chine dût obliger l'Empereur Mogol à établir le Siege de son Empire à Pequin, afin de conserver plus facilement la possession de la Chine par sa présence, & d'en conquerir l'autre moitié, si l'accasion s'en présentoit; mais il avoit des desseins plus pressans que celui de se rendre maître de tout ce grand Royaume. Il fe contenta d'envoyer des Gouverneurs & il continua de tenir sa Cour à Caracorom tant pour veiller sur la Tartarie, que pour observer les Cans successeurs de Touchabey, qui avoient encore des forces dans le Merkit qui fait une partie du Mogolistan, & Caschluc fils de Tayancan dont il n'ignoroit pas qu'il étoit hai. Il sçavoit que ces deux Princes pouvoient fort l'in-An.ge, quieter, particulierement Cafchluc, s'il 1214, pouvoit porter Gurcan à lui déclarer la Heg, Guerre.

Quoyque tant d'heureux succés eussent rendu formidable la puissance de Genghizcan, il ne laissoit pas de regner un . esprit de révolte parmi quelques Mogols, & la haine de Touctabey pour cet Empereur avoit passé toute entiere aprés sa mort dans sa Famille & dans sa Nation. Ses trois fils & son frere Coudoucan la conserverent jusqu'à la mort. Ils eurent même la témerité de lever des troupes, & d'exciter à la révolte quelque peuples & entre autres ceux de la Tribu de Tomat vers les Frontieres de la Chine. Enfin ils allumerent en divers endroits un si grand feu que Genghizcan fut obligé d'envoyer des troupes pour l'éteindre.

Suida Behadeur marcha contre les Cans rebelles de Merkit. Aprés avoir pillé & ravagé la plus grande partie de la Province où ils étoient campez, il les obligea de combatre. Il les défit, & leur mort qui arriva dans cette même année 1214, procura à ceux de Merkit le calme dont joüisoit le reste des Nations Mogoles. A l'égard des peuples de Tomat, Baba Nevian qu'on envoya contre eux

HISTOIRE 142

An. gr. 1214. Hcg. A. M. le Porc.

les traita d'une maniere si terrible, que l'Empereur même en fut touché lorsqu'il en apprit la nouvelle. Il ordonna qu'on eut soin de bien faire élever les enfans de ceux qui avoient eû le malheur d'être enveloppés dans le carnage que ce General en avoit fait, & de marier leurs femmes & leurs filles.

de.

Le Prince Caschluc auroit été plus à craindre que les Cans de Merkit & de Tomat, s'il eût sçeu mieux menager le Roy de Turquestan son beau pere, qui étoit si puissant qu'il prenoit souvent par excellence le tiltre de Padichah. Le Turquestan étoit alors une des grandes parties de la Tartarie; il avoit au Midy, le Tebet & les Indes où font les nouveaux Mogols; au Nord le Caracatay, & à l'Orient la Chine & quelques Païs de Caracatay; à l'Occident la Transoxiane & le Capschac, & pendant quelque tems toute la Tartarie a été appellée le pais des Turcs.

Ceux qui connoissoient Caschluc n'aprouvoient gueres le choix que Gurcan Aboul- en avoit fait pour fa fille. Il étoit indisair p. 9. gne d'être Prince. a Il n'étoit ni bien faifant, ni reconnoissant, & il n'avoit ni foy ni generosité. Quelque obligation

& Caschluc étoit Idolâtre.

qu'il eût au Roy fon beau pere , quelques A. g.faveurs qu'il en eût receuies, & quelque 1 1 1 4
attachement qu'il dût avoir pour lui , il 611.
ne ceffa de lui rendre de mauvais offi- A, M, le
ces : il excita des feditions parmi les peu- Pore,
ples, appuia la revolte des Gouverneurs
de Provinces, & fe ligua lui-même avec
Mehemed Roy de Carizme le plus grand

ennemi de Gurcan.

Enfin Căschluc se retira de la Cour de son beau-pere avec des esprits seditieux & mécontens qu'il avoit ménagez; il en composa un corps considerable qui fut en peu de tems groffi par les restes. du débris de l'Armée du Roy des Naïmans son pere, & pendant que Mehemed, comme ils en étoient convenus tous deux, attaquoit le païs de Gurcan du côté de l'Occident, il alla du côté de l'Orient piller & ravager les Provinces de son beau-pere, qui détestant son ingratitude; résolut de s'en venger. Ce Roy quoyque dans un âge fort avancé, se mit à la tête d'une Armée considerable & eut encore affez de vigueur pour combatre & pour vaincre son gendre dans le Païs de Couarege.

a Il ne faut point passer sous silence une

a Bin Ayas dans son livre intitulé Naschae.

An. gr.

11 15.

Heg.

A. M. la

A. M. la

Souris, maisons qui est el que le feu ne le sçauroit brûler; & une force de pierre fi lumineuse que les habitans en sont éclairés

pendant la nuit.

Cependant le Roy de Carizme sfit des conquêtes dans le Turquestan du côté de la Transoxianne. Il se faisst presque de tous les Païs qui appartenoient à Gurcan. Ce Prince Turc marcha contre lui, mais il n'eut pas le même fuccés qu'il avoit en contre Caschluc; car peu s'en falut qu'il ne fût fait prisonnier. La foiblesse de son âge donna occasion à plusieurs grands Seigneurs de son Royaume de former des complots séditieux. Ses Etats tomberent dans un desordre dont il ne put voir la fin. Son gendre revint à la charge, & il se donna entre - eux une seconde bataille, où Caschluc eut tout l'avantage. Il prit Gurcan, le traita en apparence avec respect; mais il se rendit maître de son Païs & de ses richesses, & paya de tant d'ingratitude les bienfaits qu'il en avoit resus, que Gurcan deux années aprés en mourut de chagtin.

Conde- Caschluc assiegea aussi-tôt la ville de Caschgar DE GENGHISCAN. 145
Caschgar où ce Roy faisoir sa Résidence, An. gr. & qui refusoit de reconnoître d'autre Souterain que le sils de Gurcanl, egitime heritier du Royaume. Les Habitans se dé-A. M. la
fendirent vigoureusement, & le siege tira Souris.
fort en longeur. La Ville toutes sis sit forcée, & Caschluc sit éprouver aux habitans
les dernières rigueurs de sa tyrannie.

a La ville de Caschgar est située au qua- abulfeda rante-quatriéme degré de latitude, & à p. 231- quatre-vingt quinze degrés vingt minutes de longitude. Elle étoit alors la Capitale des Païs que Gurcan possedoit dans le Turquestan. Elle a vin naître plusieurs hommes illustres par leur doctrine: On Mircon-l'a quelques papellée Ourdoukent, de. c'est-à-dire la Ville Royale; & lorsque Marco-Polo situ au Païs de Caschgar, cette Ville, di-il, étoit sujette au Grand Can Gurcan. b C'est de cette Ville que les Suedois tirent leur origine. c

La Religion principale qu'on y profesfoit, étoit la Mahometane, Les Nesto-

a Caschgar capitale de Turquestan &c.
b Les Caracatayens appellent leur Roy Gurcan, c'est-à-dire le Can des Cans.

e Mr. Sparvenfeldt est Introducte des Ambassadeurs à la Cour du Roy de Suede, etant à Paris en 1691, il assura à l'Auteur avoir sis dans les anciennes Annales de Suede, que l'origine des Suedois étoit de la ville de Caschgar, dans le Turquestan,

riens y avoient aussi des Eglises, & le An. gr. 1215: Heg.

même Marco-Polo a écrit que cette Ville étoit fort marchande, parce qu'elle étoit sur le passage de tous les Négocians qui A. M. la Souris.

alloient à la Chine. Néanmoins le païs de Caschgar a présentement un Roy particulier qui le gouverne, & l'on nomme sa capitale Hyarcan qui est la même Ville que Caschgar à laquelle un de ses Princes a voulu faire porter fon nom. On compte cent Mosquées dans cette Ville. Le Païs produit toutes les choses necessaires à la vie & à l'entretien. Il y croît même les plus belles plantes aromatiques, & dans l'une de ses montagnes, il y a une mine d'argent qui rapporte beaucoup à son Prince.

Cotan ville des Yugures, située aux confins du Turquestan vers l'Orient, au Tugures. quarante-deuxième degré de latitude, eut Abulfe- le même fort : & Caschluc ensuite subju-

d. p. 235. gua le pais & la ville d'Almaleg située à la même hauteur que Caschgar, & qui appartenoit à un Prince Turc qui étoit abfent. Il en surprit le Gouverneur à la chasse. Il le tua; puis il s'empara de tant d'autres Païs, qu'il sembloit à voir ses prospérités, que la fortune lui préparât un grand établissement.

L'Empereur des Mogols tout puissant qu'il étoit, ne laissa pas d'être allarmé des

DE GENGHIZCAN. fuccés d'un Prince qu'il haissoit autant qu'- An. gr. il en étoit haï; comme il étoit fort prudent, Heg. il ne voulut rien faire avec précipitation; il envoya un Seigneur de sa Cour au Sultan A. M. le MehemedRoy deCarizme, pour tâcher de Bœuf. le détacher des interêts de Caschluc qu'il appelloit le Prince Naïman L'Envoyé eut peu de peine à réiissir dans sa négociation. Méhemed que la bonne fortune de Cafchluc commençoit aussi à inquiéter, & qui avoit déja quelque sujet de se plaindre de ce Prince, promit de ne le point fecourir; il esperoit que Genghizcan & Caschluc pourroient se détruire l'un par lautre, qu'ils s'affoibliroient du moins beaucoup, & qu'il profiteroit à la fin du desordre où la guerre les réduiroit.

Cependant Časchluc faisoit de grands maux dans les Pais où il avoit porté ses mir. Armes. Il maltraitoit ceux qui ne faisoient pas profession d'Idolâtrie. On dit que dans le Royaume de Cotan dont il se rendit maître, il sit cloüer sur la porte d'un College un Imam ou Curé Mahometan nommé Aladin, qui le reprenoit des blasphèmes qu'il proferoit contre le Mahometan profession des des la contra le manome de la contra le manome de la contra le mahometan profession des blasphèmes qu'il proferoit contre le Mahometan profession des des la contra le mahometan profession des des la contra le mahometan profession des des la contra le mahometan profession de la contra le mahometan profession de la contra le manuel de la contra la cont

metisme.

Le bruit des cruautés de ce Prince se répandit par tout ; & Genghizcan se voyant en sureté de la part du Roy de Carizme, se

Nij

servit utilement des plaintes qu'on saisoit An. gr. 1216. de Caschluc. Il fit un bon accueil aux En-Heg. voyés des Peuples qui le vinrent trouver 611. de tous côtés, pour le prier de les déli-A. M. le Bœuf. vrer de ce Tyran. Il leur promit de les Mirconde secourir, & pour cet effet il ordonna à

Hubbé Nevian l'un de ses Generaux, de lui aller faire la guerre comme à un per-

fécuteur du genre-humain. a

mir.

Hubbé partit au Printems de l'année 1216. avec l'Armée qu'il avoit fur les frontieres de Caracatay, & entra dans le Turquestan du côté de Caschgar. eut avis de sa marche, il se mit aussi-tôt à la tête de ses troupes & s'avança contre Hubbé, dans la réfolution de faire tous ses efforts pour battre au moins une fois les Mogols; mais il fut encore assés malheureux pour perdre la bataille. Il se retira à Caschgar, & voyant qu'il ne pouvoit faire agir le Roy de Carizme, la tête lui tourna. Toutes les grandes espérances qu'il avoit conçues s'évanoüirent; & il crut n'avoir point d'autre parti à prendre que de s'enfuir. Beaucoup de gens accompagnerent Conde sa fuite. Ils furent vivement poursuivis par les Mogols, qui passerent au fil de l'épée tous les Naïmans qu'ils pûrent join-

a Genghizcan y envoye Hubbé avec plusieurs Tomans de troupes.

DE GENGHIZCAN. 149
dre. Hubbé Nevian s'empara de Casch-An. gra
gar, & y fit publier la liberté de conscient-1217.
ce que l'Usurpateur avoit défenduë. Ce Heg.
Prince échappa d'abord à la poursuite de A. M. le
ses Ennemis; mais enfin il fut pris lots Leopard,
qu'il chassoit dans les Montagnes de Be-Mirconda
daxhschan où il passiot pour un habitant
du Païs. Les Mogols le reconnurent, lui
couperent la tête, & la porterent à Hubbé Nevian, qui l'envoya au Grand Can
son Maître, que cette mort mit en posses, de conscient suiteres, & des richesses qu'il avoit pil-

te quatre ans.

Cet Empereur n'ayant plus rien à craindre du côté de l'Orient, de l'Occident, de Genni du côté du Nord de l'Afie, voulut paphiscan
roître de bonne foy envers le Roy de Carvec le
rizme. Il lui envoïa vers la fin de l'aunée Carieme;
1117. trois Ambassadeurs avec des présens
& une Lettre qui portoit : « Que la posfession de tant de Pais qu'il avoit réduits
sous obsissance, ne lui laissant plus
rien à desirer que l'amitié de ses Voisns,

lées. Cette guerre finit en 1217. Genghizcan étant alors âgé d'environ foixan-

a Dieu m'a donné la possession de tout l'Orient jusques aux Frontieres de Carizme, de la Chine, du Mogolistan, du Turquestan, & de toutes les Tribus Mogoles.

110

An gr. 1217. Heg. 614. A. M. le il lui envoyoit demander la fienne, afinque leurs Peuples puffent en fureté commercer enfemble, & trouver dans une union réciproque le repos & l'abondance

Leepard, qui font les seules choses qu'on doit souhairer dans les Etats. Les Ambassadeurs Mogols avoient orte d'assurer Mehemed d'une bonne correspondance, mais de lui parler d'une maniere qui lui sist connoître que Genghizcan se croyoit plus puisfant que lui. Ils n'oublierent pas de suivre de point en point leurs instructions; mais le Roy de Carizme dans l'audiance

Mirconde qu'il leur donna, aprés les avoir laissé étaler la grandeur de leur Maître, ne manqua pas de leur vanter à son tour sa Puissance, ses Atmées, & les Provinces de son Empire. Enfinil leur patla avec beau-

coup de fierté.

Neanmoins comme patmi les Ambassadeurs il y en avoit un qui étoir né dans le païs de Carizme, Mehemed le fit introduire dans son Palais pendant la nuit, & à l'insqu de ses Collegues. Il lui sir présent d'un diamant de prix, après quoi il le conjura de lui dire la veriré; il lui demanda la situation des affaires de Gen phizcan, & s'il étoit vrai qu'il eût fait de grandes conquêtes dans la Chine. L'Ambassadeur satissit à toutes ses demandes, DE GENGHIZCAN. 157

& ajoûta qu'il lui confeilloit de s'alliet An. gr.
avec son Maître; mais s'étant apperçû 1217,
que le Roy trouvoit mauvais qu'il osât Heg.
lui donner des conseils, il ne songea plus A. M. le
qu'à le flater; si bien que le résultat de Leopard,
cette conversation secrete, sut qu'on feroit un traité de Paix.

Les trois Ambalfadeurs Mogols en arrêterent les Articles avec les Commilfaires du Roy de Carizme. Ils demanderent ensuite leur audiance de congé, & s'en retournerent avec des présens pour leur Maître & pour eux. Pluscurs Marchands Carizmiens chargés des plus belles marchandises du Pais, les accompagnerent & vinrent trasiquer dans les Etats de Genghizcan qui ne craignant plus aucun Ennemi, commença pour lors à regner en repos.

Fin du premier Livre.

### Noms des douze années du Calendrier Mogol.

| I. La Souris.    |   |   | 1215  |
|------------------|---|---|-------|
| 2. Le Bœuf.      |   |   | 1216  |
| 3. Le Leopard.   | • |   | 1217  |
| 4. Le Lievre.    |   |   | 1218  |
| 5. Le Crocodile. |   |   | 1219. |
| 6. Le Serpent.   |   |   | 1220  |
| 7. Le Cheval.    |   |   | 1221. |
| 8. Le Mouton.    |   |   | 1222. |
| 9. Le Singe.     |   |   | 1223. |
| 10. La Poule.    |   |   | 1224. |
| 11. Le Chien.    |   | • | 1225. |
| 12. Le Porc.     |   |   | ****  |

## HISTOIRE

DE

## GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR

DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

LIVRE SECOND



#### ARGUMENT.

L'On voit dans ce Livre un abregé de l'Histoire des Sultans Seljukides, dont la connoissance est necessaire à celle des Rois de Carizme; une guerre ruineuse entre les Mogols & les Carizmiens, causée par un assaire d'Ambassadeurs & de Marchands. L'irruption de Genghizean dans le Royaume de Carizme dont il se rend maitre. Il y est parlé des Reines semmes de Genghizcan & de ses Ensas. Il contient encore pluseurs Batailles & Sieges considerables.





# HISTOIRE Grace

D'E

grace 1117. Hegire 614. L'an du Leopard

## GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS
ET TARTARES.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE I.

"Alteration du traité de Paix fait entre Genghizcan & le Roy de Carizme. Abregé de l'Hissoire des Sultans Stijukides & des Rois de Carizme.



ENGHIZCA NAVOIT fOIXAnte-trois ans lors qu'il conclut la Paix avec le Sultan Mehemed Roy de Carizme, &

le traité en fut exactement observé de

An. gr. 1217. Heg. 614. l'an du Leopard.

part & d'autre dans les commencemens. II se passa plus d'une année sans que cesPrinces se donnassent le moindre sujet de plainte. Leurs mutuelles honnêtetés fembloient au contraire assurer les peuples d'une amitié de longue durée. Mais comme deux grands Rois voifins ne regnent pas longtems sans jalousie, parce que leurs differens interêts & leurs desseins excitent touiours de la défiance; le Roy de Carizme ne put voir sans chagrin la grandeur de Genghizcan&l'admiration generale qu'on avoit pour lui dans l'Asie; lors qu'il venoit à se représenter qu'il n'y avoit point de Princes chez les Mogols & les Tartares du Nord, de l'Orient & de l'Occident qui ne lui rendissent hommage : Qu'il donnoit la loi aux Princes les plus fiers, & à ceux même qui s'étoient le plus oppofés à son élevation : Que les Cans de Turquestan ; en un mot que toutes les Puissances recherchoient l'amitié de ce Prince Mogol & négligeoient la sienne; toutes ces considérations altererent l'union qui étoit entre-cux.

Aprés deux années de Paix, le Roy de Carizme au retour de l'expédition de Gazna dont il se rendit maître en 1217, garda moins de mesures avec les Mogols 3 & ses Sujets committent des actes d'hostiDE GENGHIZCAN. 157 lité qui obligerent Genghizcan à se plain. An. gr. dre au Roy. Néanmoins le sujet de ces 1 117. plaintes, ne sitt pas la cause de la rupture 614. de la paix. Ce sut le meurtre des Mar-L'an du chands Mogols, ainsi qu'on le verra dans Leopard. la sujet.

Comme le Roy de Carizme fait un grand perfonnage dans cette Histoire, & qu'il étoit maître d'un vaste Empire, il est Béizavy. à propos, ce me semble, de parler de sa famille, & de dire par quels moyens elle étoit parvenuë à la grandeur excessive où Genghizcan la trouva. Nous ne ferons point ici mention des Esclaves qui en sont les premiers auteurs; nous commencerons par leura Maîtres qui furent les Princes Seljuxides, dont ce Roy a détruit la Mai-de l'assertion, & qui ont été les Sultans de l'Assertioire des Seljuxides de l'assertioire des Seljuxides plus illustres & les plus puissans.

Les Seljuxides tirent leur nom & leur Bin Aborigine de Seljouc fils de Dacac. a Ce dallatif. Seljouc étoit Turc de nation. Aprés avoir Almakiété long-tems General d'Armée de Wane dans rarcan Roy de Transoxiane, il fut tué à His. Saracan. Roy de Transoxiane, il fut tué à His. Saracan. P. l'âge de 107. ans dans une bataille où il se racen. p. trouva engagé contre ce Prince qui le vouloit faire mourir, parce qu'il le crai-

« Ce Seljoue étoit en réputation d'és le tems que Hugues Capet monta sur le trône des François. An. gt. gnoit. Il eut quatre enfans: Micayl, our 1217 Michel, Moise surnommé Bigou, Jonas Heg. & Ifraël. Michel fut le plus consideration ble de tous, & eut aussi quatre fils, & Leopard sçavoir: Togrulbéy, Jacar, Jafer & Arsan.

De cette Famille fortirent trois branches; la premiere fut la plus puisfante. C'étoit celle de Togrulbey. Ce Prince fe rendit maître du Grand Empire des Ca-

L'an de lifes , & s'établit à Bagdad en 1055 où il grace
continua de regner dans fes defeendans 1055 Hegire
447.

turble de l'adjuatorziéme generation. La feconde branche fut celle de Jafer Béy , qui fut Souverain dans le Quirman , & autres Païs vers la Mer de Perle & des Indes , mais elle dura moins que les autres. Les Sultans d'Iconie a faifoient la troiliéme branche. Cutlumifch b fils d'Ifraël & coufin de Togrulbéy l'établit dans l'Asse

mineure vers l'année 1050. Hegire 442, . Et ce Sultan quoique moins puissant que ceux de la premiere branche ont subsisté plus long-tems, puisqu'ils n'ont fini qu'a-

b Quelques Historiens d'Europe l'appellent Curlu Moses.

prés l'établissement des Turcs Ottomans, qui commencerent à regner en 1299. c au « Ces Princes eurent affaire aux François pendant les Crossades.

c Pendant que Philippes le Bel regnoit en

lieu que les Seljuxides de la premiere An. gr. branche prirent fin dés 1193.

Michel pere de Togrulbéy avoit acquis 614.
beaucoup de réputation par les actions L'andu éclatantes qu'il avoit faites contre les Prin-Leopard, ces de Gazna; mais fon fils se rendit enguer plus fameux par la conquête qu'il fit rant le refut eux de la Corassant le calife mê-gne de me l'appella à son secontre un Re-Philippe belle nommé Bassant qu'il avoit pris Bag. Auguste. dad, & étoit entré dans cette Ville capitale de l'Empire Mahometan avec les étendats d'Egypte. Togrul vengea le Calife. Il te tira des sers où Bassant il avoit mis, & sit mourir le traître. Il délivra encore ce Prince du dernier Boïde b & le rétablit avec éclat sur son tone pour la

feconde fois.

Ces coups de fortune fervirent de degrés à Togrul pour monter aux plus hautes dignités. Le Calife par reconnoissance épousa sa sœur, & lui donna pour sa dot cent mille écus d'or. Il le revêtit de la Robbe Royale & le créa Sultan l'an de grace 1056. On fit pour lui des prieres publiques comme pour le Calife dans les 448.

a Il s'appelloit Caïme.

b Princes de la Maison de Bouya qui ont été les premiers Usurpateurs de la puissance des Califes sous le nom de Sultans.

160

An gr. 1217. Heg. 617. L'an du

Mosquées; enfin Togrul disposa de tous les emplois de la guerre, & de toutes les Charges de l'Empire, ainsi que des finances. Il gouverna l'Etat, quoi qu'il ne prît que le titre de Sultan auprés du Leopard. Calife, & que la qualité de Capitaine de

sa Porte & de Maître de son Palais.

En 1063. il épousa la fille du Calife, Hegire 456. mais il mourut dans la même année, & comme il n'avoit point d'enfans, fon neweu Alubarsian fils de Jacar lui succeda, & ne soutint pas avec moins d'éclat que

En 1071. Hegine 464.

lui la dignité de Sultan que le Calife lui accorda. Alubarslan fit prisonnier l'Empereur Grec Diogene, à & lui imposa pour sa rançon un tribut annuel d'un million d'écus d'or. Aprés lui regna fon fils Gelaleddin furnommé Malecícha. Celuici conquit la Syrie par ses Lieutenans & par lui-même beaucoup d'autres Païs vers l'Orient. Il a été le plus puissant de tous les Seljuxides. Son Empire s'étendoit depuis les Païs des Turcs les plus éloignés juíqu'à Jerusalem, & jusqu'aux confins de l'Arabie heureuse. b

a Bist Abdallatif appelle cet Empereur Gree

Armanous.

b C'est à ses soins qu'on attribué cette celebre époque qu'on nomme Gelaléene, dont les Persans se servent dans leurs supputations astronomiques.

Comme

DE GENGHIZCAN. 161

Comme ces premiers Princes Seljukides An gr. se portoient naturellement aux actions 1205. qui marquoient de la grandeur & de la 602. générofité, ils firent Souverains plusieurs L'an 'du de leurs Sujets; ce qui a fait dire à un Leopard. Poëte que plusieurs Sultans se sont élevés de la poudre de leurs pieds. Mehemed Roy de Carizme qui nous a donné lien de parler icy de ces Princes, fut du nombre de ces derniers. Touschtekin le premier de sa famille fut fait Gouverneur de Carizme par le Sultan Malecfcha. Ce Touschtexin étoit boiteux. Il avoit beaucoup d'esprit & il n'étoit avant son élevation que l'Esclave de Pelcaykin Gouverneur de ce Païs. Son maître mourut & Malecscha lui donna sa place. Il ne paya point d'ingratitude son bienfaicteur. Mais fon fils Coutbeddin ne se piqua pas de la même reconnoissance, & la qualité de Gouverneur n'eut pas dequoy remplir ses désirs ambitieux.

Le SultanMalecícha mourut & fes quatre fils ne purent s'accorder aprés fa mort, grace L'Empire fut déchiré par des guerres 1092. Civiles & ces Princes par leurs divisions Hegidemembrerent ces grands Païs dont 485. leurs prédecesseurs avoient fait une valte Monarchie. On peut dire que l'Empire des Sultans Seljuxides finit en Gelaled-

Ò

162 HISTOIRE

din Maleckha, quoique neuf Princes de An. gr. 1217 la même branche ayent regné aprés lui H.g. fans compter a Bercaruc son premier successeur. Tous ces démêlés furent cause L'an du qu'on prit Jerusalem sur les Califes Fa-Leopard.

timites d'Egypte, & donnerent lieu aux autres bons succés de la guerre sainte que les François, accompagnez de quelques autres nations d'Europe, entreprirent sous le Regne de Philippe premier

Roy de France.

Outre les querelles particulieres qui furvenoient continuellement entre Ces grace Princes Seljuxides, ils avoient à tous 1097. Heg. momens quelque affaire à démêler avec 491. les Rois de Carizme, qui sembloient ne se plus souvenir de ce qu'ils leur devoient. Coutbeddin fier des grandes richesses que son pere lui avoit amassées, & profitant des brouilleries des Sultans, prit impunément le nom de Roy. Il mourut en 1127. Ses Successeurs non seulement

522.

conserverent leur nouveau Royaume de Carizme, ils conquirent même fur leurs bienfaicteurs la Transoxiane, & la plû-

" Ce fut ce Sultan Bercaruc qui envoya fous les ordres de Quetbouca cette puissante Armée qu'il avoit levée dans la Perle & qui fut défaite par les François après la prise d'Antioche qu'elle venoit lecourir.

DE GENGHIZCAN. 163

part des Provinces de l'Empire de Perfe. An gr a Taquisch fixième Roy de Carizme & 1217, pere du Sultan Mehemed poussance 614, les choses plus loin. Car ce fut lui qui L'an du par la mort de Togrul Arsan dernier Leopard. Sultan des Seljuxides éteignit cette puisfante Maison. Il fit attacher le corps de ce Prince à un gibet dans la Ville de Réy, & il en envoya la tête au Calife de Bagdad, comme s'il eût fait gloire de surpasser ses ancêtres en ingratitude.

b Mais le ciel ne tarda pas à les punir. Les Mogols vinrent bien-tôt venger les Seljuxides & ce fut furle Sultan Coutbeddin Mehemed fils de l'homicide de Togrul Arslan que le châtiment tomba.

Mehemed faisoit ordinairement batre Almale tambour à la porte de son Palais cinq kine.
fois par jour aux heures de la priere, Abdallasuriant la coutume des autres Princes at MirconMahometans. Aprés qu'il eut conquis la MirconCorassane & quelques autres pais, il de.
devint si orgueilleux que pour se distinguer, au mépris même de sa religion, il

A Nisavi dans la vie de Gelaleddin extraite de Mirconde, de Joüini, & é'autres Auteuts. b On composa sur la mort de Togrul Atflan quatre vers dont voicy le sens: Hier pen s'en faloir que ta tête ne touchât le Ciel, najourd'huy ton cadavre est éloigné de cette même tête de plusteurs lienés:

O ij

An. gr. fit changer cette coutume ou plûtôt cette

12.17. Heg. de guerre qu'il se proposoit d'imiter AleL'an du Andre A il ordonna au Capitaine de ses

Leopard. Gardes de ne plus faire batre le tambour
que le soit & le mains a mais il aug-

que le foir & le matin; a mais il aug-Nifaci: menta le nombre des tambours jufqu'à vingt-fept, & outre qu'on les batoit avec des bâtons couverts de pierres précieuses, ils étoient batus par vingt-fept Cans ou Princes Souverains.

## CHAPITRE II.

Envoyè du Calife de Bagdad vers Genghizean contre les interests du Sultan Mehemed Roy de Carizme.

A bonne fortune est souvent insodans Inwikhab vient quelquesos nuisible à ceux qui v font parvenus. Mehemed avoit fait couper la tête à plus de cent Princes pour se rendre maître de leurs stehesse de leurs Etats. Il- se voïoit par leur morr le plus puissant Roy de l'Asse Maho-

> a On ne trouve cette action d'Alexandre dans aucune Histoire que dans celle du Sultan Gelaleddin.

DE GENGHIZCANS metane; & dans une si grande élevation An gr. il s'imaginoit que rien n'étoit capable de 1217. lui résister. Ses prédecesseurs avoient don- Heg. né la loy aux Califes, quoyque les Ca- A. M. le lifes successeurs de Mahomet dussent Leopard. toujours être leurs Souverains, cependant comme la force regle souvent le droit des Grands, les Sultans au mépris de leurs Loix & de leur Religion, regloient le droit des Califes, qui ne se trouvant pas en état de repousser la violence qu'on leur faisoit, la devoroient en secret, & se contentoient d'une vaine déference que a les Sultans leur marquoient dans les tems de ceremonie.

kine b ft.

Le Sultan Mehemed voulut obliger saracenle Calife Nasser à lui accorder les privileges dont les autres Sultans avoient joiii sous les précedens Califes & principalement celui de s'établir à Bagdadi d'y commander & d'être nommé comme lui dans les prieres publiques. Mais Nasser se croïant assés fort pour refuser impunément ce qu'on exigeoit de lui, fit dire dans le Divan au Cady Magededdin Anibastadeur du Sultan qu'on lui demandoit une chose injuste; & sur ce que le Cady cita pour exemple l'éta-

a Les Sulans marchoient à pied devant le Calife & tenoient la bride de sa Mule,

¥66

An, gr. blissement des Seljuxides, on lui répon-1217. dit que ces Princes lors qu'on les avoit Heg. appellés, & particulierement Togrulbey, L'an du avoient rendu de si grands services à

Leopard. l'Etat, que les Califes par reconnoissance avoient crû devoir leur accorder l'honneur de s'établir & même de commander absolument dans Bagdad; mais que le Calife Nasser n'aïant point de guerre, ni par consequent besoin de personne, le Sultan avoit mauvaise grace de vouloir regner dans une Ville qui étoit le patrimoine des Empereurs Musulmans, & où presque tous les Califes ses prédecesseurs étoient inhumez. Le Cady fut renvoïé avec cette réponse, & le Ćalife le fit accompagner par un Ambassadeur qui eut ordre de représenter au Sultan toutes les raisons que Nasser avoit de refuser les privileges qu'il lui demandoit. Mehemed receut avec beaucoup d'honneur l'Ambassadeur du Calife, mais il ne diminua rien de ses prétentions. Il don-na même dans la suite à ce Prince toutes sortes de sujets de plainte; jusques-là que quelque tems avant l'irruption de Genghizcan, il fit faire une assemblée génerale de Mouftis, de Cadis, de Moullas, d'Imans, de Checs, & d'autres gens de Loy pour le déposer. Il fit nom-

167

mer un autre Calife, & mit en campa- An gr. gne une grande armée pour aller forcer 1217. Nasser dans sa Capitale. Il est vray que 614 cette armée fut presque toute ruinée par L'an du le froid, par les neiges & par les pluyes Leopard. extraordinaires d'un hyver fâcheux, & qu'il fut obligé de retourner en son Royaume. Cependant le Calife craignant d'être enfin réduit à l'extremité par ce Prince, chercha tous les moiens possibles de s'en délivrer. Il n'en voïoit qu'un & encore ne s'en seroit-il pas servi s'il eût préferé à ses interests le bien des Mahometans. Il sçavoit les victoires de Genghizcan & connoissoit ses forces. Il résolut de faire alliance avec ce Prince & de l'exciter à déclarer la guerre à Mehemed, pendant que du côté du Midy il occuperoit, lui, ce Sultan.

Le Caffe affembla son Conseil composé des grands Ossiciers de l'Empire qui avoient le plus de part à sa consiance. Il leur représenta l'infolence avec laquelle Mehemed le traitoir, & ce qu'il avoit à craindre de la puissance de ce Sultan, qui étoit capable de soumettre tout l'Empire si l'on n'arrêtoit le cours de son ambition. Ensuite, il leur déclara que comme Genghizcan étoit en état de le venger de ce tyran & de le délivrer

Nifavi

168 HISTOIRE

de.

An. gr. d'un si redoutable Ennemi, il avoit def-1217. sein de traiter avec ce Prince Mogol & Heg. d'employer à cette négociation un Ma-L'an du hometan nommé Mahmoud Ilvage, Visir-

Leopard de ce grand Can. Le Conseil du Calife fut partagé là-dessus. Les uns suivirent les sentimens de Nasser; mais les autres Mircon & les plus vertueux ne furent nullement

d'avis qu'on eût recours à Genghizcan : Si l'on veut, disoient-ils, faire la guerre au Sultan qui est Musulman, il faut chercher des voïes qui ne fassent point de tort à la Religion. N'introduisons point contre nos loix dans le pais des Fideles des ennemis de Dieu qui pourroient caufer la ruine des Musulmans & celle de l'Empire.

Le zele de la Religion ne put faire changer de sentiment au Calife, qui répondit qu'un Tyran Mahometan étoit pire qu'un Infidele : qu'il n'appartenoit qu'aux lâches d'abandonner le soin de leur conservation pour s'épargner la peine d'y veiller; que dés qu'on se vosoit menacé de périr, il falloit tout tenter pour détourner ce malheur : que d'ailleurs Genghizcan ne haissoit point la Religion Mahometane, puisqu'il souffroit des Mahometans dans ses Etats, & que même un de ses Ministres étoit Musulman:Outre

DE GENGHIZCAN. čela qu'ils n'avoient rien à craindre An. gr. du côté des Mogols, attendu qu'il se 11174 passeroit plusieurs années avant qu'ils pusser de 1618. sent entrer dans le veritable païs Maho- L'an du metan. Enfin l'avis de Nasser prévalut, Leoparde & il fut arrêté qu'on envoieroit un homme d'esprit dans le Mogolistan. Comme on vouloit tenir ce dessein secret & que l'envoié devoit traverser les Etats du de. Sultan, on n'osa le charger d'aucune lettre en papier ou en autre matiere qu'on pût furprendre, on propofa d'écrire fur la tête & cet expedient fut approuvé. On l'instruisit de sa commission, on le fit razer & l'on marqua sur sa tête en peu de mots la lettre de creance que l'on peignit en violet. Ce qu'ils appellent a Nil; en même-tems il eut ordre de partir & de faire le plus de diligence qu'il pourroit, mais fur-tout de ne séjourner dans

arrivé à la Cour de Genghizcan.

L'Envoyé eut le bon-heur de se rendreauprés du Visir Mahmoud Ilvage avec decux qui l'accompagnoient, & il assura de Ministre de l'estime & de l'assection de son Mastre. Massmoud le reçut fortbien, & avertit le grand Can de son artivée. Ce Prince vouloit qu'on le reçût

aucun lieu de sa route avant qu'il fût

a C'est du bleu d'Inde.

ì

An. gr. 1217. Heg. 614. L'an du Leopard.

pensât de paroître en public, à cause du fecret que demandoit la négociation dont il étoit chargé. On lui donna une Audiance particuliere dans laquelle il exposa au grand Can le sujet de sa mission. Comme il ne présentoit point de lettre de créance, & que Genghizcan sembloit se défier de lui, il dit que si on lui coupoit les cheveux qui étoient cru's depuis son départ de Bagdad, on verroit qu'il n'avoit rien avancé qui ne fût veritable. On coupa ses cheveux, on apperçut l'écriture & l'on vit que le Calife promettoit de faire la guerre au Roy de Carizme, si Genghizcan vouloit l'attaquer de son côté dans les païs qui con-

finoient aux siens.

L'Empereur Mogol à qui la puissance du Sultan ne laisseit pas de faire ombrage, ne rejetta pas la proposition du Calife, neanmoins soit que le dessein de regler ses affaires le retint, soit que la douceur du repos dont il joiisse lois fairigues de ses guerres passées, le slasser, ou que la honte de rompre si-tôt la paix qu'il venoit de faire avec le Sultan. Jempêchê: de faisse l'occasion d'abaisser l'orgueil de Mehemed, il ne vou-

DE GENGHIZCAN. 171 lut point donner de réponse positive à An. gr. l'Envoyé. Il lui dit qu'il étoit sensible- 1217. ment touché des mauvais traitemens que Heg. le Calife recevoit; mais que le traité 614. qu'il venoit de conclure avec le Roy de Leoparda Carizme ne lui permettoit pas alors de lui faire la guerre; que cependant son maître n'avoit qu'à prendre patience, que l'esprit inquiet du Sultan ne laisseroit pas long-tems les choses dans l'état où elles étoient, & qu'enfin il pouvoit assurer le Calife qu'à la premiere occasion qu'il auroit de se plaindre de Mehemed, il ne manqueroit pas de lui déclarer la guerre. L'Envoyé s'en retourna à Bagdad avec

Les Historiens Mahometans ont fort blâmé cette négotiation du Calife Nasser, parce que la suise en a été malheureuse; & quoiqu'il ne paroisse pas que ce Prince ait donné du secours à Genghizean, il suffir qu'il l'ait excité à faire la guerre à Mehemed pour s'attirer les repro-

ches de tous les Mahometans.

cette réponse.

a Un Auteur Perfan aprés avoir fort condamné cette démarche du Calife, la de compare aux trois devots dont on rapporte une Fable qui a beaucoup de cours dans les pais du levant, & en effet l'ap-

a Fable curicuse de trois devots.

HISTOIRE

172 plication en est assés juste. Un jour, dit-An. gr. il, trois Devots voyageoient ensemble. 1217. Ils apperceurent dans la campagne des du os déja cariez. Ils s'arrêtent pour les con-

Leopard. siderer. Ils disputent & tous trois ne pouvant convenir de quelle espece d'animal étoient ces os, ils prennent la résolution de prier Dieu que l'animal ressuscite & de faire leurs prieres l'un aprés l'autre. Le premier n'eut pas fini sa priere, qu'il s'éleva un vent qui approcha les os & les affembla. Le Ciel exauça auffi les vœux du second : les os se couvrirent de veines, de nerfs & de chair. Et la priere du troisiéme acheva le miracle. L'esprit animal entra dans la machine qui commença de se mouvoir. En même tems on vit un Lyon fort & terrible qui se leva sur ses pieds & vint dévorer les trois devots qui avoient tant fait de prieres pour lui.

#### CHAPITRE III.

Des cinq grandes Reines, femmes de Genghizcan & de ses quatre principaux Fils.

CEPENDANT Genghizcan fit ve-nir à fa Cour les Chefs des Na-Gazani, tions. Il recompensa tous ceux qui l'aDE GINGHIZCAN. 1773

woient fervi dans les guerres passées, ca- An. gt.
ressa ceux qui n'y avoient point eu de part,
tâcha de gagner par des biensaits l'esprit 614.
des broùillons qu'il avoit à craindre, & L'an da
enfin il traita les peuples Mogols, Tarta- Leopard.
res, Turcs & Chinois d'une maniere si
adroite, qu'il n'étoit pas moins aimé des
Peuples qu'il avoit vaincus, que de ses

Sujets naturels. Il fit aussi plusieurs Reglemens pour sa Maison, & particulierement pour les Princesses ses femmes qui étoient en trésgrand nombre. Un Historien en marque Fadlajusqu'à prés de cinq cens, sans parler de lah. ses concubines; & il dit que parmi toutes ces Dames il y en a cinq qui ont eu plus de part que les autres à son estime, & qui par consequent avoient beaucoup plus de pouvoir sur lui. Guzisuren fille du Can Mircondes Naïmans sa premiere femme; Purta de. Cougine fille du Can de Congorat; a O. Marraboulgine fille d'Ounghcan Roy des Ke-keschy. raites, quelques-uns la nomment autrement; b Cubcoucatun fille du Roy de la Chine, & Coulancatun fille de Daïra-

Abulfarage appelle cette troisième Dame Ovisoulougine.

b Aboulcair s'est trompé lors qu'il a dit que Purtacougine étoit fille d'Ounhgean Roy des Keraïtes.

HISTOIRE

son, Can Mogol de la nation de Mercar. An. gt. 1217. Cette derniere étoit d'une beauté singu-Heg. liere.

Il eut un prodigieux nombre d'enfans; L'an du Leopard. mais il mit entre ses fils une grande diffe-

Aboul- rence. Il n'y en eut que quatre qui commanderent souverainement dans ses guereair. res & dans ses Etats. Ces quatre Princes

keschy.

eurent tous les grands Emplois, & il est fi peu parlé de ses autres fils, qu'il semble n'avoir eu que ceux-là. Quelques Auteurs en donnent une raison. Ils disent que les Mogols, particulierement les Princes,n'estimoient leurs enfans qu'à proportion de la noblesse de leurs meres; mais la conduite de Genghizcan ne favorise pas cette opinion, puisque Purtacougine qui étoit la mere des quatre Princes qui furent si distingués des autres, n'étoit que la fille du Chef ou Can de la nation de Congorat; & qu'il avoit des enfans fortis de filles de Rois, qui vivoient dans sa Cour comme de simples particuliers. Ce n'est pas qu'ils ayent absolument demeuré sans autorité. Ils ont tous été Princes ou Cans comme leurs autres freres; mais leur fortune a été bornée à de petites Souverainetés. Ils furent pour la plûpart établis dans le Mogolistan, où l'Empereur leur pere leur donna pour appanages plu-

BE GENGHISCAN. fieurs Provinces de l'Orient, ainsi qu'à An gra fes freres, parmi lesquels le Prince Uta- 1217. kin se distingua par ses emplois, & sur Heg. tout par le gouvernement du Royaume L'an du de la Chine qui lui fut confié pendant la Leopard. guerre qui se fit contre le Roy de Carizme. Abdal Jougi Cassar son second frere eut aussi latif. de beaux emplois, & fut un de ses Generaux d'armée.

Touschican, appellé par quelquesuns Jougi, fut l'aîné des quatre fils de Purtacougine, le second se nommoit Zagataycan, le troisiéme Octaycan, & enfin le quatriéme Tulican. L'Empereur leur pere aprés avoir étudié leurs inclinations, qui lui plurent, résolut d'en faire ses premiers Ministres, & de les pourvoir des plus importantes Charges de l'Etat. Il fit Abulfa-Touchican Grand Veneur de l'Empire. rage dans C'étoit la Charge la plus considerable, à les Dyna-Sties, cause de la Chasse à laquelle les Mogols étoient indispunsablement obligez. Il choisit son second pour être chef de la Justice. Il lui donna le titre de Directeur des Loix, a & il voulut que tous les Tribunaux de Miccondo

a Zagatay fut le premier Directur des Loix. Il les fit rédiger par écrit, & en fut le dépositaire. Il en faisoit châtier les infracteurs. Ces Loix celebres parmi les Tattares sont ap-

pellées Yafa Genghizcany.

P iiii

HISTOTRE

An. gr.

12.17

Zagataycan qui ordonnoit des peines conHeg.
614.
12an du
Leopard leur pureté. Le Prince Octay eut la charge de Chef des Confeils. Il faifoit paroître tant de prudence, que Genghizcan
le jugea digne de cette place, & ne forma
presque plus d'entreprise sans le confulter. Les affaires de la guerre furent confiées à Tuli le plus jeune des quatre. Les
Generaux dépendoient de lui, & rece-

Can.

### CHAPITRE IV.

voient par sa bouche les ordres du Grand

Conduite du Roy de Carizme envers les Mogols. Des Marchands Mogols vont en Carizme.

FINGHIZCAN s'occupoit donc à regler saMaison, lors qu' il apprit que le Sultan Mchemed commençoit à s'ennuyer de la bonne intelligence où ils vivoient, & qu'au mépris du Traité qu'ils avoient fait ensemble, il commettoit des actes d'hostilité. Effectivement le Roy de Carizme ne croyoit pas les Mogols aussi.

DE GENGHIZCAN.

vaillans qu'ils l'étoient, quoi qu'ils n'igno- An. gr. rât point leurs conquêtes. Il les attribuoit moins à leur valeur qu'à la foiblesse 614. des peuples qu'ils avoient vaincus. Il se L'an du perfuadoit d'ailleurs que les Mahome- Leoparde tans accoûtumez à triompher de leurs Ennemis, ne se laisseroient pas vaincre par les Mogols; ces confiderations le déterminerent à se broiiiler avec Genghizcan. Pour cet effet, tantôt il passoit des partis de ses troupes dans les Païs appartenans aux Mogols sans permission des Officiers qui les commandoient; & tantôt passant avec permission, elles maltraitoient ces Peuples comme si la guerre cût été déclaréc entre eux. Quelquefois même les Soldats du Sultan faisoient des courses dans le Turquestan Mogol, & enlevoient ce qu'ils pouvoient prendre. Enfin ils se sai- Fadlal. firent d'une Province qui avoit appartenu lah. à Caschluc, & dont se Grand Can prétendoit être maître par le droit des Armes, & un jour par ordre de Mehemed Mirconds ils attaquerent les troupes Mogoles qui gardoient les frontieres du Païs d'Ardisch

& les obligerent malgré eux à se battre. On n'en faisoit que trop pour irriter un Prince qui disoit souvent, pour montrer jusqu'à quel point il étoit sensible aux injures, que la colere des Rois Marchands Mogols, & de ceux de Cariz-An. gr.

marchands Mogols, & de ceux de Canz- an. gr.
me qui étoient dans les Etats depuis cinq 1 2 17
ou fix années. Il ordonna à les Femmes, 6 1 4
aux Princes les enfans & aux grands Sei- L'an du
gneurs d'envoyer quelques- uns de leurs Leopardy
gens avec les Marchands, pour acheter
dans les Païs Etrangers ce qu'ils y trouveroient de beau & ce qui leur convien-

drait.

Ces choses furent executées au gré de l'Empereur. Chacun sit un fond considerable de Balischs d'or & d'argent, a & crage. passionna à l'Officier de sa Maison qu'il choi-283. sit pour faire le voyage. Le Balisch d'or valoit soixante-quinze Dinars d'or, b & le Dinar étoit à peu prés de la valeur d'un Ecu d'or de France, qu'il faut prendre sur le pied de ce qu'il valoit en ce tems-là. A l'égard, du Balisch d'argent, il le faut estimer suivant la disference qu'il y a entre ces deux métaux pour la valeur & le poids, & ensin un Balisch est ce que l'on appelle à present une Bourse dans toute la Turquie.

Tous les Officiers des Princes & des grands Seigneurs partirent avec cent cinquante Marchands Mogols, dont la plûpart étoient Mahometans. Il y en avoit

a 1. Balisch eft une bourfe de 100. écus.

b 2. Dinar est un ducat d'or.

180

An. gr. 1217. Heg.

aussi de Chrétiens. a On mit à leur têté quatre principaux qui avoient plus d'expérience que les autres, & à qui l'Empereur recommanda particulierement ce L'an du commerce; & l'on pourvut à la sureté du Leopard.

voyage, en redoublant les Carajas ou Garde - chemins qui étoient déja établis dans l'Empire. Tous ces gens marchoient fous la protection d'un Ambassadeur chargé de presens & d'une Lettre de créance, pour faire le Traité, avec ordre de dire an Sultan que l'Empereur lui renvoyoit les Marchands de Carizme qui étoient venu trafiquer dans ses Etats, qu'il les renvoyoit fort contens & bien accompagnez;

rage. qu'il esperoit que les siens trouveroient auprés de lui toute sorte de protection, & qu'ils reviendroient au Mogolistan sans avoir reçû aucun mauvais traitement,

puisqu'il étoit dans le dessein d'entretenit toujours avec lui l'union qui regnoit entre cux. Les Marchands Mogols traverserent

les Provinces du Mogolistan, de Caracatay & de Turquestan, avec la liberté dûë à l'Ambassadeur qu'ils accompagrapheA gnoient. Ils arriverent heureusement dans le Royaume de Carizme, & jusqu'à la

a Les quaire premiers Marchands fe nommoient Omarcoja, Alhemal, Fereddin & Animeddin,

DE GENGHIZCAN. I

Ville d'Otrar, que les Arabes appellent An. gt. Farab. Elle est située au delà du Sihon à 1 17. l'extrémité Occidentale du Turquestan, 6 14. & fon territoire du côté de l'Orient avoit L'an. du pour limites le Païs d'Aschasch. a Otrar Leopard, étoit un lieu de grand commerce entre Mirconde les Mahometans & les Tures, & où il

y a eu plusieurs habiles gens.

Le Gouverneur de cette Ville se nommoit Gayercan, autrement Najal Can. Sa mere étoit tante de Mehemed, par consequent il étoit cousin du Sultan. C'est pourquoy quelques-uns lui donnoient la qualité d'Emir ou de Prince. Il reçut d'abord les Mogols avec le Hoschgueldy ou Sofagueldy; C'est-à-dire en les assurant qu'on leur feroit tous les bons traitemens que des Etrangers doivent esperer de gens avec lesquels ils sont en paix. L'ambassadeur Mogol lui aprit le sujet de son Ambassade & l'ordre qu'il avoit de se rendre incessamment à la Cour du Sultan qui étoit alors dans l'Yrac Agemi, c'est-à-dire l'Hircanie de Perse. Gayercan lui dit qu'il alloit écrire à Mehemed & qu'auffitôt qu'il auroit reçu les ordres de ce Prince, on ne manqueroit pas de le conduire à la Cour avec tous les Mogols. Cependant tous les Marchands de & Située au 44. degré de latitude.

An. gr. 1217. Heg. 614. L'an du Leopard.

Carizme se retirerent en Transoxiane, chas cun dans la ville où il étoit établi.

# CHAPITRE V.

Assassinat des Marchands Mogols. Rupture de la paix.

Aboulfarage.

'A M BASS ADEUR Mogol féduit par l'accueil caressant que lui fit le Gouverneur, s'ouvrit un peu trop sur l'argent que les Marchands de son païs avoient apporté. Gayercan qui ne cedoit en avarice à nul autre Gouverneur, fut ravi de trouver une si belle occasion de s'enrichir. Il écrivit au Sultan d'une maniere artificieuse: Il lui manda qu'il venoit d'arriver dans Otrar des gens de la part de Genghizcan qui se disoient Marchands, avec un homme qu'ils qualificient d'Ambassadeur, mais qu'ils lui étoient tous fort suspects: qu'ils s'informoient de l'état des places & des forces du païs avec une exactitude qui ne lui paroissoit pas être l'effet d'une simple curiosité : en un mot qu'il les croïoit des espions & qu'il n'étoit pas d'avis qu'on leur donnât la liberté de visiter le païs, parce qu'il lui sembloit que leur maître ne les avoit

envoyez que pour découvrir par quelle A. g. voye il pourroit plus feurement attaquer 1 2 1 7. le Sultan.

le Sultan.

Cette lettre fit fur Mehemed beaucoup 6.1.4.
d'impression. Il manda au Gouverneut Leopard.
d'observer les Mogols & de faire en cette
conjoncture tout ce que sa prudence lui farage,
conseilleroit. Gayercan charmé d'une ré-

conjoncture tout ce que sa prudence lui farage, conseilleroit. Gayercan charmé d'une réponse qui flatoit le dessein qu'il méditoit, résolut d'égorger incessamment les Marchands Mogols & l'Ambassadeur même, qu'il fit venir au Palais sous prétexte d'entendre l'ordre que le Sultan lui envoyoit. Il lui dit que le Roy de Carizme lui mandoit qu'il lui ordonnoit de régaler pendant quelques jours les Mogols & de les faire conduire ensuite à la Cour. Ce Gouverneur les attira donc dans son Palais où · il avoit fait préparer un grand festin; mais les ayant en sa disposition, il les sit mourir secretement les uns aprés les autres, & se saissit de tous leurs biens. Ils étoient au nombre de 450 personnes. Gayercan se persuada que cet assassinat pourroit toujours être ignoré de Genghizcan, ou que si ce Prince l'apprenoit & qu'il voulût s'en venger par la voye des armes, Mehemed ne demanderoit pas mieux que d'entrer en guerre avec le grand Can. Cependant quelques précautions que le Gouverneur

cût prises pour cacher son crime, Dieu An. gr. permit qu'il fût découvert. Un des Mo-1217. Heg. gols trouva moïen de fortir du Palais. Il 614 fit un présent considerable à un Officier L'an qui lui fauva la vie. Il gagna les frontie-Leopard res du Turquestan & de là il se rendit en

Abulfa- diligence au Mogolistan.

L'Empereur ne fut pas plûtôt informé par ce Marchand de ce qui s'étoit passe à Otrar, qu'il jura d'en tirer vengeance. Il envoya trois Ambassadeurs à l'heure mê-Benketir me au Roy de Carizme, pour se plaindre

dit qu'il d'une action si cruelle, pour lui demander n'y en eut pourquoy il avoit violé le traité de paix, qu'un.

Taric Alosman.

TAge.

& quel crime avoient commis les Mogols About que Gayercan avoit fait assassiner contre cair dans le droit des gens, contre un droit inviolable, établi entre lesRois, qui par le moïen des Ambassadeurs se communiquent leurs desseins & vivent en bonne intelligence. Il les chargea de plus de representer au Sultan que la plûpart des Marchands & des autres Mogols qu'on avoit massacrés à Otrar professoient la Religion Musulmane, & que ce qui achevoit de rendre le meurtre inexcusable, c'est que les Marchands Carizmiens qui étoient venu négocier chez les Mogols, n'y avoient reçû aucun déplaisir. Que si cet assassinat avoit été fait sans son aveu, il devoit se hâter de

DE GENGHIZCAN. le défavoiier & de lui en livrer l'Auteur A. g. pour le punir; que si au contraire il approu- 1 2 1 7. voit l'action de Gayercan, ils avoient ordre de lui déclarer la guerre.

Les Ambassadeurs Mogols étant arri- Leopard. vés à la Cour de Mehemed sans avoir pasle par Otrar, demanderent Audience & l'obtinrent. Ils exposerent le sujet de leur Ambassade & parlerent si vivement, que le Roy de Carizme leur fit trancher la tête, au lieu de désayouer le crime de son parent.C'est ainsi que cet orgueilleux Sustan reçut les Ambassadeurs Mogols, sans penser aux malheurs qui suivroient sa cruauté, & qu'en effet tous les Mahometans éprouverent dans la fuite.

L'Historien Aboulfarage assure que Genghizcan fut si touché du procedé barbare sarage. de Mehemed qu'il en pleura, & ne put sarage. gouter aucun repos jusqu'à ce qu'il eût tout disposé pour se venger. Il monta, dit cet Auteur, sur une Colline, où s'étant découvert la tête, il pria Dieu de favoriser les efforts qu'il alloit faire pour punit un Prince sans foy; & il y demeura trois jours & trois muits sans prendre aucune nourriture. Au milieu de la troisiéme nuit, un Moine vêtu de noir lui apparut en songe & l'avertit de ne rien craindre , parce qu'il devoit réussir dans toutes ses

186

An. gr. 1 2 1 7. Heg.

Palais & raconta cette vision à sa femme du Oboulgine fille d'Ounghean; cette Prin-Leopard cesse aprés l'avoir écouté fort attentivement, l'assura que ce Moine qu'il avoit vû & dont il lui faisoit le Portrait, étoit un Evêque qui venoit voir quelquefois le feu Roy des Keraïtes son pere, & qui avoit coutume de lui donner sa bénédiction. Aboulfarage ajoute: que Genghizcan demanda à des Yugures chrétiens qui vivoient dans sa Cour, s'il n'y avoit point d'Evêque parmi eux : qu'ils répondirent qu'oui & qu'ils firent venir celui de Mardenha qui avoit une Mître noire; que le grand Can dit qu'à la verité cet Evêque avoit le même habillement que le Moine qui lui étoit apparu; mais qu'il n'avoit pas le même visage; qu'alors l'Evêque lui répondit que la personne qu'avoit veuë Sa Majesté, étoit apparemment, un Saint des Chrétiens; que depuis ce tems-là l'Empereur eut toujours de l'inclination pour les Chrétiens & qu'il les traita trés honorablement : qu'il ne manqua pas de publier fa vision parmi les gens de guerre, qui sfurent confirmez par-là dans l'opinion qu'ils avoient déja que ce Prince avoit communication avec Dieu.

DE GENGHIZCAN. I

Il n'est pas surprenant que Genghizcan An. gr. ait employé la fiction d'un songe pour 1217, animer ses Soldats, puis qu'avant lui plu- Heg. fieurs Guerriers ont eu recours au même 614. expedient. Alexandre le Grand, par exemple, voulant se venger des Tyriens qui avoient aussi fait mourir son Ambassadeur, ne fit-il pas accroire à son Armée qu'Hercule lui étoit apparu & l'avoit pris par la main pour l'introduire dans la Ville de Tyr? Tout ce qui me révolte dans leConte de l'Historien Arabe, c'est qu'il donne à Abul-Genghizean un caractere de femme, en le farage. representant inquiet & versant des larmes. Tous les autres Auteurs en font un portrait plus digne d'un héros. Ils disent sculement qu'il fut en colere lors qu'on lui an- lab. nonça la nouvelle du meurtre de ses Ambassadeurs, & qu'il se résolut d'abord à porter le fer & la flamme dans les pais Mirconde foumis au Sultan Mehemed, qu'il fit venir en sa présence les Princes ses enfans, ses Nevians, ses Emits & tous les autres grands Seigneurs de sa Cour, non pour les consulter sur ce qu'il avoit à faire; mais pour leur apprendre la perfidie & l'info-

lence du Roy de Carizme.

Il est marqué dans Aboulcair qu'en leur Aboulcacacontant l'Histoire des Marchands égor- cair.
gez à Otrar de l'aveu du Sultan, il peignir

Q ij

An. gr. leur mort avec des couleurs si noires qu'iftemplir leurs cœurs de douleur & de colere; mais que celle des Ambassadeurs sitt
L'an du peinte avec des traits de feu qui n'inspiLeopard, rerent que la vengeance & la fureur. Aprés avec parlé de grie al 1461.

prés avoir parlé des crimes de Mehemed, il fit mention des actes d'hostilité commis

dans le Turquestan par les Lieutenants de ce Prince, des plaintes du Calife Nasser, de la mort du Schec Magededdin grand Juge de l'Empire Mahometan, qui avoit été si injustement ordonnée. Il finit son discours' par la bonne foy avec laquelle il avoit observé le Traité de Paix fait avec le Sultan, ce qui toucha si sensiblement ses Auditeurs, que regardant le Roy de Carizme comme un monstre, ils offrirent tous leur sang & leur vie pour venger l'Empereur & leur Nation de l'affront qu'ils en avoient reçû. Le ressentiment des Courtiſans paſſa bien-tôt dans le peuple & il n'y eut pas un foldat qui ne fist paroître de l'impatience d'aller contre un ennemi si détestable.

# CHAPITRE VI.

An, gr. 1217 Heg. 614.

Préparatifs de guerre contre le Roy de Ca-L'an du rizme. Etat de l'Afie au tems de l'irruption des Mogols.

C I-TOST que Genghizcan vit ses Sujets si animés contre son Ennemi, il se fervit en habile homme d'une occasion si favorable à ses desseins. Il n'ignoroit pas que la lenteur nuit toujours aux affaires de la guerre, où tous les momens sont précieux. Il commanda au Prince Tuli de ne point perdre de tems & de mettre l'Açmée en état. Tuli envoya de toutes parts des ordres aux Chefs des troupes, pour leur faire sçavoir les volontés de l'Empereur. Les Principaux se rendirent à la Cour & furent du dernier conseil qui se tint sur les operations de la guerre qu'on alloit entreprendre. Ils s'en retournerent ensuite à leurs postes, pour se rendre avec les troupes qui leur obciffoient au lieu qu'on leur avoit marqué pour s'assembler. On envoya un exprés au Prince Touschi qui étoit alors dans le Capschac pour lui dire de se trouver au rendés vous...

Aprés que le grand Can eut mis sur pied

DE GENGHIZCAN. gens de guerre : Il deffendit sous peine de An. gr. la vie aux Mogols de prendre la fuite sans 1218. avoir combattu, quelque danger qu'il y Hegeut à vouloir réfister. Comme toute l'or-L'an du donnance de son Armée rouloit sur le Lievre, nombre de dix, il établit une Loy qui portoit que si de dix Commandans qui feroient ensemble un seul corps de leurs troupes, quelques-uns venoient à se debander & à fuir sans la participation du reste du corps, on les feroit mourir sans remission. Il condamna aussi à mort ceux d'une dixaine qui voyant leurs compagnons engagez au combat n'iroient point à leurs secours, ou qui se trouvant à la prise de quelques uns de leurs camarades ne tâcheroient pas de les délivrer. Il ordonna le nombre & l'efpece d'armes que chaque soldat devoit avoir. Les principales étoient le sabre, l'arc, le carquois garni de ses fléches & la hache d'armes avec quelques cordages. Les Ossiciers devoient avoir des casques & des cuirasses de cuir ou de fer, ou même une armure entiere & l'on ne deffendoit pas d'en porter aux foldats qui pouvoient en acheter. Ceux qui étoient riches étoient obligés d'armer leurs chevaux de maniere que les fléches des ennemis ne les pussent blesser. Il fut encore ordonné que les gens de guerre, soit aux sieges, soit aux autres

### HISTOTRE ¥92

entreprises, ne feroient rien que suivant Aa. gr. I. 2 1 8. la teneur des Loix, & s'il arrivoit qu'ils a-Heg. gissent autrement, qu'on les puniroit avec 6 I f. beaucoup de severité.

L'an du Lievre.

A tous ces Reglemens l'Empereur en Mirconajoûta encore un autre : Il commanda que s'il mouroit dans la guerre qu'il alloit commencer, on apportat les Volumes où les Loix étoient écrites, qu'on les lût en préfence de ses enfans & au milieu de l'Assemblée, lors qu'on éliroit un Grand Can; afin que l'élection se fist suivant les Loix, & que le nouveau Can reglât sa conduite

fur celles qui le regardoient.

Quand tous les préparatifs de guerre furent achevés, Genghizcan se rendit avec les Princes ses enfans & le reste de sa Cour au lieu qu'il avoit assigné à ses Generaux. Il trouva son Armée assemblée. Il ne l'avoit jamais vû si belle, & un Historien pour en marquer la force & le nombre, fait parler les Espions que le Roy de Carizme envoya pour l'observer. Ce font tous, disoient-ils au Sultan, des hommes faits, vigoureux & semblables à des Luicteurs. Ils ne respirent que le sang, & ils témoignent une impatience de combattre que les Generaux ne sçauroient moderer; cependant quelque ardeur qu'ils fassent paroître, ils se soutiennent dans

DE GENGHIZCAN. 19

une exacte obeillance, & sont entiere- An. gr. ment dévoués à leur Prince. D'ailleurs 12 18. ils font si sobres, qu'ils s'accommodent Heg. de toute sorte d'alimens, & le choix des L'an du animaux ne les embarrassant point com-Lievre. me les Musulmans, ils subsistent sans peine. Non seulement ils mangent de la chair de Pourceau, ils se nourrissent même de Loups, d'Ours & de Chiens, quand ils n'ont pas d'autres viandes; ils ne font aucune distinction de celles qui sont permises & de celles qui sont défendues, & la necessité de vivre leur ôte la répugnance que les Mahometans ont pour plusieurs sortes d'animaux. A l'égard du nombre, les troupes de Genghizcan ressemblent à des sauterelles. On ne les peut compter.

fon Armée, & la trouva composée de sept eair p. 11. cent mille hommes. Cela n'est pas surprenant, quand on se représente toute l'étendue des Païs soûmis à Genghizcan, & qu'on fait réstexion qu'outre ses troupes, il avoit celles de tous ses amis, de ses tributaires, & celles même des Ennemis du Sultan qui s'étoient joints avec poye à cet Empereur. Son Armée pouvoit donc être aussi nombreuse qu'on le mir dans voit donc être aussi nombreuse qu'on le suit dans dit. Et ce n'est pas une chose sans charles par la contra de la

Effectivement ce Prince fit la revûë de

R

Abossl-

An. gr. 1 2 1 8. H:g 6 I S. L'an du Lievie.

ple dans l'Asie, qu'un Prince ait eu une armée aussi puissante : Celle de Darius n'étoit - elle pas de sept cens cinquante mille hommes lors qu'il fit la guerre à Alexandre ? Quoi qu'il en soit , le Grand Can se mit en marche avec son armée, & s'avança vers le Sultan Mehemed l'an de grace 1218. Mais comme c'est du tems de cette expédition que l'on compte la grande irruption des Mogols & des Tartares dans les Païs méridionaux de l'Asie, il est bon de remarquer en quel état étoit alors cette partie du Monde.

Les Indes étoient gouvernées par

l'Asie au divers Souverains, dont le plus puissant l'irruptio des Mogols es Tartares.

étoit le Roy des Patans. La Chine Méridionale qu'on appelloit Mangi, avoit son Roy particulier, & la Septentrionale, c'est-à-dire le Catay, étoit sous la puissance des Mogols, de même que la Tartarie Orientale & Septentrionale, avec une grande partie de l'Occidentale & du Turquestan. Le Sultan Mehemed possedoit aussi plusieurs endroits du Turquestan & toute la Transoxiane. Outre cela il étoit maître de la meilleure partie de l'Empire de Perse, appellé par les Persans Iran; car toute la Corassane, toutes les frontieres des Indes, le païs des Medes qu'on appelle Azerbijane & l'Hircanie de Perse, DE GENGHIZCAM. 195
autrement Irac Agemi dépendoit de la An. gr.,
L'ancienne Perse appellé Fars, dont Schi1278.
Heg.
raz est la capitale, & plusseurs autres Pro615, vinces vivoient sous ses loix: En un mot L'an du
les Souverains des anciens Empires des Lievre,
Perses, des Parthes & des Medes étoient
presque tous devenus ses Sujets, ou lui

La Georgie & les païs voisins avoient leurs Princes particuliers qui ne dépendoient de personne. Four la grande Armenie, son Roy payoit tribut au Sultan de Carizme. Le Calife Nasser regnoit à Bagdad fur la Chaldée, autrement Irac Araby, sur une partie de la Mésopotamie, sur les trois Arabies & sur quelques pais de Perse. Les Princes Atabequites de Mousel, improprement appellée Ninive, descendans du Grand Nouredin Prince de Syrie, possedoient presque tout le reste de la Mélopotamie; mais des guerres civiles causées par la minorité de Nassereddin & par l'ambition, tenoient alors ces Princes armés les uns contre les autres. Les Successeurs de Saladin y étoient aussi trés puissans; d'ailleurs une partie de la Syrie leur étoit foumise, a & l'Egypte les reconnoissoit pour Souverains.

payoient un tribut.

Almalekal Kamel neveu de Saladin com mençoit alors à y regner, 196 HISTOIRE

An. gr.
1218.
Heg.
615.
L'an du
Lievre.

Les Sultans d'Iconie de la troisiéme branche des Seljukides commandoient dans l'Asse mineure ou l'Anatolie, que les Orientaux nomment Biladerroum, c'est-àdire le païs des nouveaux Romains. a Azzeddin Kéïcaous y regnoit. Le Sceptre de l'Empire de Constantinople qui s'étendoit encore dans quelques païs de l'Asse, étoit alors entre les mains des François, qui s'en étoient rendus maîtres dés 1203. Heg. 601.

Guillan- D'ailleurs, les affaires des Chrétiens se me de Tyr trouvoient en mauvais état dans la Palestine, il n'y avoit plus de Royaume de Jerusalem, & cette Ville aussi-bien que beaucoup d'autres leur avoit été enlevée par Saladin dés l'an de grace 1187. Heg.

par Saladin dés l'an de grace 1187. Heg. 83. Il ne leur restoit plus que quelques Psaces, comme la ville d'Acre ou Prolemais, que Philippe Auguste Roy de France, aidé de Richard Roy d'Angleterre avoit reconquise, selon Guillaume de Tyren 1191. ou 1192. ainsi que la ville de Tyr, Cesarée & Tripoli de Syrie. Telle étoit à peu prés la disposition de l'Asse au tems de l'irruption des Mogols en 1218. & 1219. pendant que Louis fils de Philippe Au-

pendant que Louis fils de Philippe Au-Calvifus gufte, felon Calvifus étoit occupé contre les Albigeois.

a Il mourut en l'an de grace 1219. Heg. 616. & Aladin Kersobad lui succeda.

# CHAPITRE VII.

An gr. 1248. Heg. 615.

Arrivée de Genghizean dans les Etats Lievre. du Sultan de Carizme. Bataille de Caracou.

E s Historiens ne marquent pas pré- Bin Ab-Les Hiltoriens ne marque les Mogols dallasif passerent pour entrer dans les Etats du Roy de Carizme. Ils ne disent pas même Abulfaen quel mois de l'année ils partirent du rage. Mogolistan. Ils assurent seulement qu'ils marcherent par le Caracatay & par le Turquestan en l'année du Lievre, qui est . l'an de grace 1218. Heg. 615. & que leurs troupes entrerent dans la Province de Farab, dont la Ville capitale est Otrar, vers rab, dont la Ville capitale et Otrar, vers le Fleuve d'Alschasche, autrement le Si- da Geogr. hon ou Jaxartes au quarante-quatriéme dans Tadegré de latitude. Genghizcan avoit alors conimAlbuldan. 65. ans.

Cependant le Sultan de Carizme qui Aboulavoit appris par fes Effions les préparatifs cair p. 12des Mogols ne s'étoit pas endormi. Il avoit fait faite des levées confiderables, & n'avoit rien épargné pour avoit une armée puissante, quelque mépris qu'il eût pour ses Ennemis. Comme Feraber ville

R iij

An. gr. 1 2 1 8. Heg. Licvic.

du territoire de Bocara, située au trentehuitième degré quarante minutes de latitude aux confins du vrai domaine de l'ancien Carizme, étoit un des passages les plus aifés pour entrer de la Corassane dans la Transoxiane, elle fut choisie pour être le lieu de l'assemblée. Les troupes de la Corassane, celles de Balc, ou de la Bactriane, de la Perse, des confins des Indes, & des autres parties de l'Iran qui obéissoient au Sultan de Carizme s'y ren-

Fadla- dirent. Elles se joignirent à celles de Tou-Jah. ran qui étoient sous les ordres de Gelaleddin fils de Mehemed, & ce Sultan y alla pout voir l'état de son armée. Il prit le Commandement des troupes d'Iran, & quand tous les corps furent assemblés, il fe trouva quatre cens mille combattans. a

Quoique cette armée fut grande, elle étoit fort inferieure en nombre à celle des Mogols: Quelques Generaux Carizmiens fur le rapport des Espions, prirent la liberté de représenter au Sultan l'inégalité du nombre; mais ce Prince étoit tropfier pour écouter leur remontrance : Craignez-vous les Mogols, leur dit-il ? & ne sçavés-vous pas bien que s'ils ont plus d'hommes que nous, en récompense nous cair p. 12. avons plus de valeur qu'eux. Les Mo-

. A Aboulcair n'en marque que trois cens mille.

gols ne font que des Mogols, c'est à-dire An. gr. des Ennemis peu redoutables pour nous. 1218.
S'ils ont remporté quelque avantage, s'ils Heg. ont vaincu des Nations; ces Nations n'e-L'and du toient que des Idolâtres, qui ne sçavoient Lievre, point le métier de la guerre; mais ils vont avoir affaire à des Musulmans consommés

pomi e finche le la guerte, mais is sono avoir affaire à des Mufulmans conformés dans l'art de combattre, qui ont conquis la Perfe & tout le refte de l'Iran, qu'aucun peuple n'a pû vaincte encore, & qui ont triomphé des plus belliqueuses Nations de l'Asie. Executés seulement mes ordres & me secondés. Et soyés assurés que ces témeraires vont connoître pour leur malheur la difference qui est entre vous & les lâches peuples qu'ils ont soûmis. Faites marcher mes troupes en quatre corps, asin qu'elles puissent sous de puis d'Alschalche; se freta bien-tôr à leur

Les Generaux du Roy de Carizme obéirent, & l'armée fut conduite avec tant d'ordre, que rien ne lui manqua. Ce Prince tint parole, il passa le Fleuve de Jaxartes « avec ses troupes , & les mena vers Ottar, ne doutant point que l'Empereur Mogol n'en vousût à cette Ville,

tête.

A Le Jaxartes est appellé Sihon par les Orientaux. An. gr. 1218. Heg. L'an du Licvre.

tant à cause de la Scene sanglante qui s'y étoit passée, qu'à cause qu'elle lui ouvroit un passage dans le cœur du Royaume de Carizme. En effet, il trouva les Mogols dans un lieu nommé Caracou. Les deux armées se préparerent aussi-tôt à combattre. On vit en peu de tems de l'un & de l'autre côté les escadrons & les bataillons rangez. On entendit ensuite la grande trompette Kerrena qui a 15. pieds de long, les timbales d'airain appellées Cous, les tambours, les fifres & autres instrumens militaires. Pendant qu'on fonnoit la charge, les Carizmiens qui étoient tous Mahometans implorerent le fecours de leur faux Prophete, & les Mogols s'assurant sur leur bonheur & sur l'expérience de leur Gand Can, se promettoient une victoire complette.

Jougi Cassar second frere de Genghizcan commandoit le Mangalay. a Il s'avança vers les premiers rangs des Ennemis qui détacherent quelques troupes pour le charger; mais ce Prince les défit.

de Cara- Alors Gelaleddin fils du Sultan de Cacon entre rizme commença le combat, & attaqua les Mogols le Prince Touschi qui étoit à la tête du & lesCarizmiens.

a Mangalay se prend quelquesois pour l'avant garde, quelquefois pour les enfans perdus, & quelquefois pour les coureurs.

DE GENGHIZCAN. premier corps des Mogols, leurs esca- An gr drons se choquerent, & aprés une asses 1 1 18. longue & trés-rude charge, Gelaleddin 6 1 f. remporta l'avantage. Déja les Carizmiens L'an du croyoient être victorieux, & l'on n'en-Lievre. tendoit dans leur armée que des cris de joye; mais Genghizcan peu étonné de ce premier succés, envoya d'autres troupes cair.p.12. fous Tulican pour soûtenir Touschi, pendant qu'à la tête de son corps de batailse, il alla lui & son fils Zagatay fondre sur le Sultan qui maltraitoit extrêmement son aîle gauche. Ce choc fut terrible. Les Carizmiens animés par l'exemple de leur Roy qui combattoit avec une ardeur extraordinaire, conserverent leur avantage autant qu'il leur fut possible; néanmoins avec quelque courage que se batît le Sultan, il se vit alors presque obligé de ceder le champ de bataille, & il alloit reculer, quand le Prince son fils aprés avoir défait les nouvelles troupes qu'on avoit envoyées contre lui, s'étant hâté de le rejoindre, rétablit entierement le combat. Les Mahometans prirent une nouvelle vigueur, & retournerent à la charge avec plus de fureur qu'auparavant. Gelaleddin fit en cette occasion des actions surprenantes, & les Soldats de même que les Officiers firent paroître une valeur

extrême.

An. gr. 1218. Heg. 615.

202

D'un autre côté, les Mogols ne démentirent point leur bravoure ordinaire. Jamais ils ne s'étoient portez plus vaillamment; & comme ils avoient affaire à des hommes aussi braves qu'eux, il y eut un

Aboul. carnage épouventable, & la victoire basair p.11. lança long-tems entre les deux partis. Enfin l'Empereur Mogol qui avoit un grand
corps de réferve fous la conduite de fon

Fadlal-

fin l'Empereur Mogol qui avoit un grand corps de réferve sous la conduite de son fils Octai, lui manda de marcher & d'aller charger les Ennemis en flanc. Octai executa cet ordre avec beaucoup de courage, & fes troupes fraîches firent une horrible boucherie. Cependant les Carizmiens soutinrent encore cette derniere attaque avec . une grande fermeté. Ils combatirent jusqu'à la nuit : Alors chaque parti se retira dans fon camp, & recüeillit les blessez le mieux qu'il lui fut possible. Ensuite on se fortifia de part & d'autre pour n'être pas surpris, & dans le dessein derrecommencer à combattre le jour suivant. Mais lorsque le Roy de Carizme examina l'état de ses troupes, & qu'il les trouva diminuées de plus de cent soixante mille hommes tuez ou blessèz, il ne pensa plus à renouveller le combat. Et le rapport de ses Espions acheva de lui ôter cette envie. Car ils lui dirent tous que l'armée des Mogols, bien que maltraitée, surpassoit encore de beauDE GENGHISCAN. 20

eoup la sienne en nombre. Ainsi Mehe-Angrmed ne songea qu'à se mettre en état de 1218.

n'être pas si - tôt attaqué. Il se retran-615.
cha de maniere, que Genghizcan ne sut L'an du
pas asses hardi pour entreprendre de le Lievte.

forcer. a

Pendant cette espece de suspension d'armes le Sultan n'osant risquer une seconde bataille dont la perte auroit caussé la ruine de se Etats, résolut de distribuer son armée dans ses Places les plus considerables, & de pourvoir au reste le mieux qu'il pourtoit. Il envoya donc des garnisons dans ses meilleures Villes, & ne retenant auprés de lui qu'un camp volant, pour donner ordre aux affaires les plus pressantes, il consia tout le reste de se troupes au Prince Gelaleddin qui n'approuvoit pas cette conduite, & qui mallah. gré lui se retira vets la Corassance, où il grossit son de toutes les troupes

d Cette bataille se donna au commencement de l'an de grace 1219. Heg. 616. aux consins du païs des Getes. Un Historien dit que ce sut dans le Royaume de Carizme; mais cela ne se contredit point, parte qu'en ce tems-là tous les païs tant au de là du Jaxartes que de l'Oxus, quelques noms particuliers qu'ils eussen, 6-

toient censes faire partie du Royaume de Ca-

rizme, parce qu'ils appartenoient au Sultan Mehemed.

A. g. 1218. Heg. 61 5. L'an du Licyre.

qu'il put amasser. Effectivement en divisant ainsi ses forces, le Roy de Carizme ceda la victoire à son Ennemi, qui se voïant par-là maître de la campagne, envoïa les Princes Octai & Zagatai ses enfans affieger Otrar avec deux cens mille hommes. a Le Prince Touschi s'avança plus avant vers l'Occident entre le Jaxartes & le Capfchac pour observer ce qui s'y passeroit, & y attendre les ordres de son pere. Elac Nevian lui servoit de Lieutenant General, & cent mille combatans marchoient fous fa conduite. Outre cela plusieurs Capitaines Mogols allerent dans le Turquestan & dans d'autres Païs vers l'Orient, & firent beaucoup de dégât.

Cependant il restoit encore à Genghizcan plus de deux cens mille homme. Il s'en l'ervit pour faire ses expéditions. Ce fut avec ces troupes, qu'accompagné du Prince Tuli, il marcha vers Bocara & Samarcande, non seulement pour empêcher les secours qui pourroient s'assembler & être envoyés aux lieux qu'on assiegeroit, mais pour assieger lui même ces deux Vil-

les & les réduire à son obéissance.

a Abulfarage dans l'Histoire des Dinasties, marque le Siege d'Otrar en l'an 1213. mais il se trompe, ce fut en 1219, selon les meilleurs Autcurs.

## CHAPITRE VIII.

Siege de la Ville d'Otrar.

An. gr. 1219. Heg. 616. L'an du Lievre.

Ussi-Tost que les Princes Octai & Zagatai eurent reçu les ordres du Mirconde grand Can leur pere, pour le Siege d'Otrar, a ils menerent leurs troupes devant cette place, aprés s'être pourvûs de vivres & des autres choses qui leur étoient neceslaires pour un Siege qu'ils jugeoient bien Bin Cadevoir durer long-tems. En effet, quel-lican ques habitans de la Ville ayant été surpris dans Va-& amenés devant eux, leur rapporterent fyataqu'outre la force des murs , un trés grand layan nombre d'hommes en composoient la gar-hommes nison; que dix mille chevaux commandés illustres, par Cariacas Capitaine des Gardes du Sultan y étoient entrés depuis peu de jours, & qu'auparavant le Gouverneur y avoit fait entrer cinquante mille hommes. b Ils ajouterent à cela qu'il y avoit dans Otrar

a On appelloit aussi cette ville Farab, parce qu'elle étoit la capitale de la Province de ce nom.

b Abulfarage, dit, cinq mille hommes, mais c'est une faute d'impression Il a voulu mettre sinquante mille selon les autres Auteurs.

An. gr. une si grande abondance de toutes sortes
1219 de munitions, que les affiegez n'en pourHeg.
616. du même que Gayercan avoit fait sortir les
Croco- bouches inutiles.

dil . Octai & Zagatai manderent au grand Aboul- Can l'état où étoit la Ville qu'ils vouloient sair p.14 assieger. Ce qui obligea l'Empereur d'aller lui même reconnoître la place. Il s'y rendit & fit dreffer fon pavillon devant les murs. Il visita les dehors & quand il les eut bien examinés, il donna aux Princes ses Confeils ou plûtôt ses ordres. Il partit ensuite pour la Transoxiane où il avoit de grands desseins à executer. Aprés fon départ, les Princes établirent les quartiers de l'Armée autour de la Ville. Ils se fortifierent, ordonnerent des corps de troupes pour la seureté de leurs convois: En un mot, ils prirent toutes les précautions possibles pour se rendre maîtres de la

place.
Gayercan de son côté prit toutes les

Aboul- mésures imaginables pour sa défense. Il

sair p.15. employa les habitans & les soldats à fortifier les murailles encore plus qu'elles ne
l'étoient, à élever de nouvelles tours pour
incommoder les affiegeans; & il regla la
quantité de vivres qu'il vouloit que l'on
consumat tous les jours.

Comment, Cont.

DE GENGHIZCAN. 207

Les Mogols commencerent le Siege par An. gr. l'approche de leurs beliers & de leurs au - 1219. tres machines & sur tout de celles qui pouvoient favoriser les gens qu'ils employe- L'an du rent à combler le fossé de la Ville ; Gayer- Crococan fit ses efforts pour les en empêcher. Il dile. ordonna des forties, on tira une infinité de fléches du haut des murailles . & les affiegés se servirent si utilement de leurs dards enflammez, qu'ils brûlerent souvent les machines des Mogols, qui de long-tems ne purent combler le fossé. Il en vinrent à bout toutefois & les Maho-cair p.15, metans furent obligés de mettre leur esperance dans la force de leurs murailles & dans la valeur de ceux qui les devoient défendre.

Lorique le terrain fut applani & que les défenses de dehors ne firent plus d'obsta-lab. cle auxMogols, les Princessirent élever une grande quantité de machines & de beliers contre la Ville pour abatre les murailles; mais les assignez faisoient de frequentes sorties, & la plupart avec succés; car ils brûloient les machines des assignes aux les demontoient du haut des tours, avec les pierres & les autres choses qu'ils lançoient contre elles. Les Princes Mogols

Abulfa-voyant que pluseurs mois s'étoient écou-rage, page page lés, sans qu'ils cussent fait un progrés con-

208

An. gr. 1219. Heg. 616. L'an C

dile.

inderable & que déja même ils avoient perdu beaucoup de monde, resolurent de ne rien faire sans consulter leurs plus vieux du Capitaines, a fin que si par malheur l'évemement de ce Siege ne tournoit pas au gré

nement de ce Siege ne tournoit pas au gréde l'Empereur, il ne pût s'en prendre à eux seuls. Ilsassemblerent donc le Confeil pour déliberer sur ce qu'il y avoit à

Mireonde faire pour la reduction de la place. De tous les avis differens qui furent proposéz, celui de l'affamer fut le plus appuyé, prefque tous les Officiers jugerent que c'étoit le moien le plus seur & le plus raisonnable. Neanmoins les deux Princes, quoyque ce parti leur parût aussi le meilleur, n'oscrent le prendre sans en avertir auparavant l'Empereur. Ils lui dépecherent des couriers pour l'en informer; Genghizcan ne leur stroint d'autre réponse, sinon qu'ils combatissent. Dés qu'Octai & Zagatai eurent appris & fait connoître aux Officiers la volonté du grand Can, ils se distribute des suites différents des courses la volonté du grand Can, ils se différents des courses de la volonté du grand Can, ils se distribute des courses des courses de la volonté du grand Can, ils se distribute des courses de la volonté du grand Can, ils se distribute de la course de la volonté du grand Can, ils se distribute de la course de la volonté du grand Can, ils se distribute de la course de

cair p.15.

ciers la volonté du grand Can, ils se disposerent tous à la suivre aveuglement & avec plus d'ardeur qu'ils n'avoient commancé le Siege. Il sembloit que l'ordre de ce Prince leur donnât de nouvelles sorces & leur prêtât des lumieres. Les assiegés virent en peu de tems changer la face de leurs affaires. En moins d'un mois toutes leurs tours surent renversées, leurs machi-

DE GENGHIZCAN. nes brisées, leurs murailles percées, & ils An. gr.

furent réduits à se défendre dans leurs se- 1219.

condes fortifications qui n'étoient pas à la Heg. verité moins bonnes que les premieres. L'an du

Cependant ce changement n'étonna Crocopoint le Gouverneur. Comme il avoit de dile. l'esprit, il inspira aux assiegez tant d'hor- Mirconde

reur pour des ennemis Idolatres, que les habitans & la garnison se resolurent à souffrir les dernieres rigueurs plûtôt que de se rendre. Si bien que les Mogols pour plaire à Genghizcan firent pendant quatre mois des efforts inutils pour emporter la place. Gayercan qui n'attendoit que la mort si la Ville tomboit en leur pouvoir, lah. inventoit tous les jours de nouveauxmoyens de faire durer le Siege. Neanmoins il avoit perdu la meilleure partie de ses troupes. Et il n'y avoit pas d'apparence qu'il pût tenir encore long-tems. Cariacas en étoit si persuadé qu'il le pressa plusieurs fois de capituler, pour sauver leurs vies & celles des autres Mahometans qui restoient dans la ville; mais Gayercan n'ignorant pas que quelque traité qu'il pût faire, les ennemis ne l'observeroit pas à son égard, refusa de se rendre, & résolut de combatre jusqu'à la mort. Cariacas que rien n'obligeoit comme lui

à s'abandonner au desespoir ne voulut pas

An. gr.

1219. Heg. 616. L'an d Croco-

dile.

perdre l'esperance de vivre. Il représenta? lecrettement aux Officiers des troupes qu'il commandoit que le Gouverneur ne cherchoit qu'à périr & qu'à sacrifier avec lui tonte la garnison & les habitans; qu'il faloit tronver moyen de sortir de la Ville dont la perte étoit inévitable; qu'il n'y avoit plus que de la témerité à la deffendre; qu'ils feroient une action trés loilable de conserver leurs troupes pour secourir ailleurs leur Prince & leur Païs, aulieu de se perdre avec Gayercan, qui n'avoit que son désespoir pour guide; qu'ils ne devoient pas apprehender qu'on les accusat de lacheté, puis que le courage avec lequel ils avoient jusques la défendu la place les mettoit à couvert de tout reproche..

Aboul:

Tous les amis de Cariacas approuverent sa proposition, l'on convint du temsqu'on prendroit pour sortir de la ville, & il su arrêté, qu'ils se rendroient tousau quartier de là porte Dervazey Sousy, qui étoit à la disposition des Officiers de Cariacas. Esse allement ils sortirent parsette porte pendant la nuit. Ils en donnerent avis aux Generaux Mogols quiles sirent conduire en leur camp. Maisils ne furent pas receus comme ils s'y étoient attendus. Les Princes aprés les avoir interrogés sur l'état de la place, leur An. gr. refuserent le sauf conduit qu'ils deman-1209. doient, & leur dirent que les Mogols 616. avoient tant d'aversion pour les gens qui L'an du manquoient de sidelité à leurs Princes, Crocodiqu'ils les châtioient par tout où ils les le. rencontroient. Cariacas voulut se justifier, mais on ne gouta point se raisons, & on le mit à mort sur le champ, aussi-bien que tous les autres Officiers Carizmiens. On sit encore mourir quelques soldats & tout le reste sur sait est le la proposition de la control en core mourir quelques soldats & tout le reste sur sait est le la proposition de la control en core mourir quelques soldats & tout le reste sur sait est le la proposition de la control en core mourir quelques soldats & tout le reste sur sait est la proposition de la control en core mourir quelques soldats & tout le reste sur sait est la proposition de la control en contro

Cette désertion n'étonna point les asfiegés. Ils combattirent avec la même ardeur qu'auparavant. Gayercan même se servant de cette occasion pour animer se soldats, se mit en devoir de les haranguer; mais ils lui firent connoître qu'ils n'avoient pas besoin d'être excitez à faire leur devoir, qu'ils se sentoient disposés à mourir en braves gens & non pas en lâches comme leurs compagnons. Enfin ils lui protesterent tous de perir en défendant la Ville, & de se montrer parlà fideles à leur Religion & à leur Prince.

Pendant ce tems-là, les Mogols ayant Abulfaappris de Cariacas le foible de la place, rage 286. profiterent si bien de son rapport, qu'aprés avoir donné un rude assaut & fait

Ar. gr. 1119. Croco-

aile.

brusquement dans la Ville, & passerent beaucoup de monde au fil de l'épée. Ils n'en demeurerent pourtant pas si-tôt maîtres. Car il restoit encore vingt mille hommes au Gouverneur. Il avoit fait fortifier tout ce qui pouvoit l'être. On avoit fait des retranchemens dans les rues étroites; ce qui donna plus de peine aux assiegeans que le Château même, quoi qu'il fust bien fortifié. Outre cela, Gayercan tenoit le gros des troupes dans une place d'armes pour les distribuer aux lieux qui en auroient besoin. Rien ne fut plus vif que Abulfa- les attaques. Rien de plus opiniâtre que la réfistance. Pendant un mois entier on

Tage.

combati: de part & d'autre avec une ardeur infatigable. Enfin le Château fut emporré;mais les lieux étroits tintent plus long-tems. Comme cinquante hommes y pouvoient soutenir une attaque, le nombre des assaillans devenoit inutile, ceuxcy même étant exposés aux traits des affiegés perdoient chaque jour beaucoup de monde. Infensiblement la Ville se remplit de cadavres & les maisons furent abatues, de forté que chacun se cachant dans les ruines pour combatre à couvert, cela rètarda encore la prise d'Otrar.

Genghizzan à qui les Princes envoyoient

DE GENGHIZCAN. tous les jours des couriers, étonné d'une An. gr. si longue défense, défendit qu'on tuât 1219. Gayercan pour avoir le plaisir de le punir Hg. lui-même, & ne croyant pas qu'un si mé- L'an du chant homme meritat l'honneur de mou- Crocorir en combatant. Cet ordre coûta la vie dile. à un grand nombre de Mogols, car com- Fadlalme ils vouloient épargner le Gouverneur, lah. il sembloit qu'ils fussent obligez de choisir ceux à qui ils addressoient leurs coups, au lieu que les Carizmiens n'ayant rien à menager, tuoient beaucoup plus de monde qu'ils n'en perdoient. Les assigeans toutefois faifant sans ceffe fucceder des troupes fraîches à celles qui étoient fatiguées trouverent avec le tems la fin de leurs ennemis. La multitude l'emporta. Abulfa-Gayercan resta seul avec deux hommes, rage p. & encore ne se crut-il pas vaincu. Tel 286. qu'un mourant qui ramasse tout ce qui lui reste de force pour luiter contre la mort, il prit une vigueur nouvelle. Il se retira sur une terrasse de son Palais avec ses deux compagnons, que la même fureur animoit, & delà roulant de grosses pierres sur les Mogols qui s'avançoient le plus, ceux-cy tomboient à la renverse fur leurs camarades qui les suivoient & les entraînoient avec eux. Enfin Gayer-Abulfacan aprés avoir encore tué un grand nom-

HISTOIRE 214 .

An. gr. 1219. Heg. 616. L'an du €rocodilc.

bre d'ennemis perdit ses deux compagnons & demeura feul contre les Mogols, qui l'ayant enfin entouté se saisirent de sa personne. a Ils le chargerent de chaînes & le menerent aux Princes qui trouverent en lui autant de fermeté d'ame qu'il avoit fait voir de valeur. Ils l'envoyerent sous seure garde au grand Can pour en disposer comme il lui plairoit. L'Empereur aprés lui avoir reproché tous les malheurs qu'il avoit causés, le fit mourir à Samarcande dans le Palais de Gheuc-Serai.

Abulfarage p.

b Le fiege d'Otrar dura cinq mois. On raza le Château; mais on retablit les murailles de la Ville. L'on permit ensuite à tous les vieillards, aux femmes & aux enfans qui en avoient été chassez par Gayercan d'y revenir avec les gens de la campagne qui s'y voulurent retirer. Et l'on défendit sous de rigoureuses peines à la garnison qu'on y laissa d'inquieter en aucune maniere les habitans. Aprés que les

a Cum autem occise esent duo ipseus socii, ipfe folus manens pugnavit lateribus quos illi puella è parietibus desumptos porrigebant, quos cum amplius accipere non poffet circumdederunt Pfum Mogulenfes.

b Qui in expugnanda quinque monfium fpatium insumserant.

Princes Octai & Zagatai eurent établi An gr. l'ordre qu'ils voulurent dans le païs de 1119. Franb ; ils envoyerent vingt mille hom-616. mcs à Touschican leur frere, ainsi que L'an du l'Empereur le leur avoit ordonné, & en-Crocodisuite ils passerent le Jaxartes pour entrer le. dans la Transoxiane & se joindre au gros de l'Armée imperiale.

## CHAPITRE IX.

Sieges des Villes de Saganac , Uzkend , Alfebafehe , Fenaket ou Toncat par Toufebican.

PENDANT le fiege d'Otrar Genghizcan apprit de quelle maniere le Roy de Carizme avoit disposé de ses forces; il sçut qu'outre les soixante mille hommes qui avoient été détachez pour cette Ville, on en avoit envoyé cinq mille à Junde pour grossir la garnison; que le Commandant du Païs entretenoit dix à douze mille hommes à Saganac & à Uz-kend; qu'il y en avoit autant à Toncat, que quelques-uns appellent Fenaket; vingt mille à Bocara; cent mille à Samarcande; dans la Ville de Carizme & quelques autres Places à proportion. Le

216

An. gr. 1219. Heg. le.

Sultan croyoit mettre ses Villes en sureté, en y envoyant de fortes garnisons. Le Grand Can fur ces nouvelles, réfolut d'affieger les Places importantes & voisi-Crocodi- nes du Fleuve Jaxartes, afin de ne rien laisser derriere lui qui pût lui faire de la peine, lors qu'il seroit plus éloigné & qu'il s'attacheroit à quelque siege.

Defeription du Fleuve Faxurtes.

Le Jaxartes est un Fleuve de Tarrarie que les Orientaux, comme on l'a déja dit, appellent Sihon, & outre fon nomparticulier, il prend encore celui du territoire qu'il arrose de ses eaux dans le païs d'Alschasche; comme il est nommé le Fleuve Cogende dans le pais de Cogende, & autrement dans quelques autres Païs. Il a deux fources principales eui fortent du Mont Imaus, d'où il prend fon cours vers l'Occident, en serpentant par les pais de Fergane, de Cogende, d'Alschasche, de Farab & quelques autres pour se rendre dans la Mer Caspienne, où il se décharge par une trés large embouchûre. C'est ce Fleuve qu'Alexan-Quinte dre le Grand , selon Quinte Curse , croyoit être le Tanaïs, & qu'il traver-

Curfe.

sa sur des radeaux pour aller contre les Seythes qui l'inquiétoient, dans la crainte où ils étoient d'être incommodés par la Ville qu'il faisoit bâtir sur les bords de

DE GENGHIZCAN. 217 ce Fleuve sous le nom d'Alexandrie.

Comme Genghizcan avoit confié le 12 18. foin de cette expedition au Prince Touf. Hegchi, il lui manda auffi. tôt qu'il eut appris L'an du
la réduction d'Otrar, d'affieger les Villes Crododide Saganac, de Junde & les autres dont le.
il faloit se rendre maître avant que d'entreprendre la conquête de la Transoxiane.
En même tems il lui envoya Elac Nevian
Capitaine d'une experience consommée
pour lui servir de Lieutenant General,
avec ordre de prendre vingt mille hommes des troupes qui avoient fait le siege
d'Otrar, afin que Toutchi cût deux armées, & su fut en état de ne rien apprehender.

Touschi commença son expédition par Mirende le siege de Saganac; comme l'Empereur lui awit défendu d'user de violence dans les lieux qu'il pourroit réduire par la douceur, il tâcha de gagner le peuple de cette Ville, en lui persuadant d'éviter les malheurs ordinairement attachez aux Sièges. Il choist pour cela un Officier en qui il avoit beaucoup confiance, & qui depuis long-tems étoit connu dans le païs pour y avoir fait autresois commerce. Cet Officier qui s'appelloit Hagi Hassan, n'oublia pas de prendre ses suretés avant que d'entrer dans la Ville, & le Gouverneur

An. gr. 1 1 1 9. Crocodile.

lui donna parole qu'il seroit fort bien recu. Dés qu'il fut dans la Place, il demanda que'les principaux habitans s'essemblasfent avec le Gouverneur, afin de leur exposer sa Commission. Ce qu'on lui accorda. Les plus considerables personnes de la Ville se rendirent dans la Place publique, suivies d'une grande partie du peuple.

Hassan leur représenta d'abord en termes pompeux la puissance de Genghizcan, les conquêtes qu'il avoit faites, l'avantage qu'il y avoit à être de ses amis, & le danger où l'on s'exposoit, lors qu'on s'attiroit sa haine. Ib leur parla aussi du naturel doux & bienfailant du Prince Toufchi son Generalissime, de la part de qui il venoit leur offrir l'amitié de l'Empereur, & il les assura qu'ils seroient traités avec toute la douceur imaginable; s'ils vouloient de gré lui remettre leur Ville.

Il n'eut pas le tems d'en dire davantage. La proposition de rendre la Ville les choqua tous. On l'interrompit: les premiers Officiers dont l'humeur étoit naturellement altiere, & qui n'avoient pas envie de changer de maître, lui fermerent brusquement la bouche, & exciterent un grand tumulte. Le peuple les seconda. La garnison même s'en mêla. On dit mille injures à l'Envoyé du Prince, & le

DE GENGHISCAN. desordre devint tel, que le malheureux in gr. Hassan fut déchiré en mille pieces par la ! 1 19.

populace.

La nouvelle de cette action baibare L'an du causa une extrême douleur à Touchiscan. Crocodi-Il détesta la ferocité de ce peuple, excita le fes Soldats à la vengeance, & leur fit jurer Mirconqu'ils ne cesseroient point de combattre que la Ville ne fût en leur puissance, & qu'ils n'eussent puni les traîtres. On forma le siege avec une diligence incroyable. On attaqua la Ville avec fureur. Les assiegés la défendirent de même, & comme ils n'ignoroient pas qu'il n'y avoit point de grace à esperer pour eux, ils combatirent en desesperés : mais malgré leur valeur & leur desespoir, la Place fut emportée. Les Mogols la pillerent, tucrent Mircontous les Officiers & les Soldats qui com- de dans posoient la garnison. Ils n'épargnerent Assas. · point les principaux habitans, & plus de la moitié du peuple paya de son sang la mort d'Hagi Hassan. La Ville auroit été razée, si l'on n'en avoit pas eu besoin pour la suite de la guerre. La necessité feule de la conserver fut cause qu'on pardonna au reste des habitans. Mais pour faire une satisfaction publique à l'Officier qui avoit été déchiré contre les Loix de la guerre; le Prince Touschi lui fit élever

Тij

un superbe Mausolée dans le lieu de la An. gr. Ville le plus éminent, & ordonna de ma-1 2 I 9. Heg. gnifiques funerailles, qui se firent à la maniere des Mahometans, parce que Hassan L'an du professoit leur Religion suivant la Secte des Crocodi-Schafaïs. A Aprés cela, laissant dans Sale.

ganac une garnison respectable, il mena son armée chargée de butin dans la Pro-

vince de Fergane.

On avoit perdu devant Saganac beaucoup plus de monde qu'une telle Place ne méritoit; mais il avoit falu venger la mort d'Hassan, & cette vengeance produisit un fort bon effet, puisque plusieurs Villes du Pais de peur d'avoir le même fort, se garderent bien d'irriter le Vainqueur, & se rendirent sans résistance, b Uzquend même, Place qui pouvoit arrêter pour quelque tems les conquêtes des Mogols, ne voulut point éprouver leurs forces, & les habitans s'opposerent à la garnison qui prétendoit se défendre. Ils envoyerent, malgré le Gouverneur, des Députés au Prince, à deux journées de la Ville, ne doutant point que leur foûmission ne lui

Mirconde

a La Secte des Schafais est une des quatre prétendues Orthodoxes par les Mahometans

b Uzquend pour Urquend est au quarantequatriéme degré de latitude.

fût agreable, & veritablement les choses An. gr. tournerent comme ils le souhaitoient. Le 1219. Gouverneur ne se sentant pas assés fort Heg. pour résister tout ensemble aux gens de la L'an du Ville & aux Mogols, sortit de la Place. La Crocodiplus grande partie de la garnison le suivit. le. Ils hâterent leur marche, de peur d'être atteints fi on les pourfuivoit, & ils prirent la route de Toncat, que l'on nomme autrement Fenaket où ils se retirerent. Cette retraite délivra Uzquend de tous les malheurs de la guerre, parce que Touschican eut égard à la soumission des habitans, & reçut parfaitement bien leurs Députés. Il se contenta de tirer de cette Ville des vivres & d'autres choses necessaires à son armée, sans vouloir souffrir qu'on exercât aucune violence, & il châtia tous les Soldats qui oserent prendre quelque chose par force. Il ne voulut pas même que ses troupes fissent un long léjour dans le territoire d'Uzquend, afin de le ménager, & il marcha droit à Alfchasche, où tous ceux qui avoient envie de prouver leur zele au Sultan, s'étoient joints à la garnison. Tous ces gens ensemble défendirent si bien la Ville, qu'elle ne se rendit qu'aprés une prodigieuse éfufion de fang.

Alschasche étoit une Ville parfaitement Abulfeda

An gr. 1119. Heg. L'an du Crocodi-

belle, & qui avoit des eaux dans tous les jardins de ses maisons. Elle étoit située auprés de Jaxartes, à quatre journées de la ville de Cogende. D'abord que Toufchican l'eut reduite, il fit marcher l'armée vers Junde, Ville située aux limites du Turquestan & peu éloignée du Jaxartes. Le séjour que plusieurs Sçavans y ont fait l'ont rendu celebre. Ce fut de cette

Ville & de quelques autres du même pais, Mirconde qu'au rapport de Mirconde, vingt Ambassadeurs Scythes partirent autrefois pour aller trouver Alexandre sur le bruit de ses victoires & lui reprocher son ambition, en le priant de faire du bien aux hommes, s'il étoit Dieu, ou de penser à ce qu'il étoit, s'il n'étoit qu'un homme, au lieu de venir de si loin ravir leurs biens & leur repos. Le Gouverneur qui commandoit à Junde en ce tems-là se nommoit Cutluc-Can. Cette Ville & tout for territoire lui appartenoient en propre. C'est pourquoi il portoit le titre de Can. Il tenoit cette petite Souveraineté de son pere qui s'étoit volontairement foûmis au Sultan de Carizme. Il possedoit de grandes richesses, & il avoit promis de se bien défendre, s'il étoit attaqué; mais loin de tenir sa parole, ill n'osa même attendre les Mogols. Dés qu'il apprit leur approDE GENGHIZCAN

che, il ne songea qu'à se sauver avec ses An. gr. tréfors. Il passa la Riviere & un Desert, 1219. & se retira jusqu'auprés de la ville de Heg. Carizme, où la guerre n'avoit point en- L'an du

core fait sentir ses ravages.

Ceux qui resterent dans Junde voulant le. réparer l'honneur du Païs, résolurent de périr plûtôt que d'abandonner la Place sans la défendre. Ils se pourvûrent de toutes les choses necessaires pour soûtenir un fiege, & se mirent en état de s'opposer aux Ennemis. Touschican leur envoya un Capitaine nommé Gitmur, pour leur promettre toutes sortes de bons traitemens, s'ils vouloient ouvrir leurs portes. Gitmur obtint une conference, & leur représenta d'abord l'assassinat commis en la personne de Hassan à Saganac, sair p.18. & la vengeance cruelle qui en avoit été tirée. Ensuite il leur proposa le plus adroitement qu'il lui fut possible de se soûmettre au Grand Can. Une partie du peuple qui l'écoutoit se laissa persuader, & consentoit qu'on reçut le Prince dans la Place; mais les autres qui étoient enplus grand nombre furent d'un avis contraire. Peu s'en falut que Gitmur ne fût traité comme Hassan, & il auroit indubitablement aussi perdu la vie, malgré son

éloquence & sa bonne conduite, si ceux

moyen de se sauver. Cet Officier revint

An. gr. Heg.

auprés de Touschican, & aprés lui avoir Crocodi- appris le mauvais succés de la négociation, il lui rendit compte de l'état de la Place Conde autant qu'il l'avoit pû remarquer. Il avoit pris garde à la force des murailles, & aux détours de Junde; de sorte que jugeant qu'il faudroit employer beaucoup de tems fi l'on vouloit forcer la Place, & qu'on y perdroit bien du monde, proposa au Prince Touschi de faire jetter des ponts sur une partie du fossé qui étoit plein d'eau : disant qu'on pourroit d'autant plus facilement escalader la muraille par cet endroit que les Ennemis ne s'y attendoient nullement. Il lui marqua les lieux · les plus propres pour l'execution de l'entreprise, & assura qu'on surprendroit les asfiegés. Le Prince ne désapprouva pas l'idée du Capitaine; mais comme il avoit fait faire un grand nombre de machines differentes, il auroit souhaité qu'elles ne lui eussent pas été inutiles. C'est pourquoi il proposa beaucoup de difficultés à Ĝitmur qui les leva si bien, que Touschi s'en remit à ce qui seroit résolu dans un conseil qui se tint dés le même jour. Chacun y dit son sentiment. Et Gitmur exposa

son dessein. Comme le Lieutenant Gene- An. gr. ral de l'armée en avoit un aurre, il com-1219. battit celui du Capitaine , blâma la pensée Heg. de vouloir se rendre maître de la Ville L'an du par surprise, lors qu'on le pouvoit autre- Crocodiment, & il tâcha de persuader qu'il étoit ic. aisé de l'emporter par la force. Cependant quelques raisons qu'il apportât, tout le Conseil aima mieux le stratagême de Gitmur, & il fut résolu que pour amuser les affiegés, on feroit trois fausses attaques; qu'on mettroit toutes les machines en œuvre du côté qu'on croyoit la Ville plus foible; qu'on feindroit d'abandonner celui qui éroit le plus fortifié. En tenant cette conduite, on esperoit que les attaques attireroient toutes les forces de la Ville aux lieux où elles se feroient, & que pendant ce tems-là l'on pourroit facilement escalader les murs. On regla l'ordre de l'escalade, on nomma les troupes qui y seroient employées, & les corps qui les devoient foutenir. Enfin il fut arrêté que si-tôt qu'on auroit posé les ponts, on attacheroit au mur deux échelles de bois leger, pour commencer l'escalade, & afin qu'un certain nombre de Soldats pût monter fur les murailles pour y attacher d'autres échelles.

Gitmur qui étoit bon Ingenieur, fit lui- Mirconde

An. gr. 1219. Heg.

226

qu'il voulut ; & lorsque tout fut prest, on commença les attaques un peu devant la nuit par de grands cris & auton des timba-Crocodi- les, des tambours & des autres instrumens de guerre. Pendant que les Ingenieurs Mogols failoient avancer les grandes machines contre la Ville, leurs Soldats tuoient à coups de fronde, ou chassoient les assiegés qui paroissoient sur les murailles pour empêcher les approches. Sitôt qu'on fit agir les beliers & les catapultes, toute la garnison accourut aux attaques, & abandonna les autres quartiers. Gitmur de son côté aussi-tôt que la nuit fut venue, sit jetter ses ponts en diligence sur le fossé. Les gens qu'il avoit choisis pour l'escalade passerent & poserent deux échelles. Il monta lui-même sur la muraille pour animer ses Soldats, qui attacherent bien-tôt un grand nombre d'échelles & entrerent dans la Ville. Ils s'avancerent vers la porte dont ils vouloient s'assurer, se saisirent adroitement de la Sentinelle & des Soldats qui étoient de garde, & s'étant rendus maîtres de cette porte, ils l'ouvrirent & reçurent plusieurs compagnies Mogoles, qui s'emparerent des principales places de la Ville. Les Assiegés ne sçûrent pas plûtôt qu'une de leurs portes avoit

abandonnerent les attaques, & chacun Heg. fongea moins à combattre qu'à fe ca- 616.

her.

Ainsi fut prise la ville de Junde sans Crocodiaucune perte de part ny d'autre, car le. comme les Mogols ne trouverent point de résistance, ils ne firent main basse sur personne, ce qui ne laisse pas d'être fort fingulier dans une pareille conjoncture. On épargna les habitans, parce qu'ils n'avoient point tué de Mogols, & l'on n'en fit mourir que deux ou trois qui avoient insulté Gitmur dans la conference qu'il avoit euë avec le peuple. Mais si on ne les fit point passer sous le sabre, en recompense on pilla leurs biens. On leur commanda de sortir de la Ville sous peine de la vie, & de se retirer dans une plaine voisine. Ils obéirent à cet ordre avec beaucoup d'empressement : hommes, femmes, jeunes & vieux, tous se rendirent au lieu qu'on leur avoit marqué. Les Maîtres & les Esclaves confondus ensemble attendoient le sort que leurs Ennemis leur reservoient. Et ils s'imaginoient qu'on ne les avoit fait sortir de Teur Ville que pour les massacrer avec plus de cruauté. On ne leur fit pourtant aucun mal. On établit seulement des

An. gr. 1219. Heg. 6 1 6. L'an du lc.

Commissaires pour faire le dénombrement des Citoyens. On laissa dans la Ville une forte garnison, & l'on permit ensuite aux habitans de retourner dans leurs Crocodi- maisons; où ils ne trouverent que ce que les Mogols n'avoient pû emporter. On leur donna pour Gouverneur un Officier Mogol qui étoit Mahometan, & qui se nommoit Alicoja.

Touschican aprés la réduction de cette place, partagea son armée en deux corps. Il donna cinquante mille hommes à Elac Nevian pour aller foumettre les pais d'Ilac, d'Aschasche & de Cogende, & il garda le reste des troupes pour tenir la campagne, & lui faciliter la prise de Cogende, qu'il avoit reçu ordre de faire affieger par ce Lieutenant Général. Elac Nevian s'étant pourveu de toutes les choses dont-il crut avoir besoin pour son expedition, marcha dans l'Ilac, & pour justifier le choix que l'Empereur son maître avoit fait de lui, il réfolut d'employer tout ce qu'il avoit d'adresse & de capacité. D'abord il fit faire tant de diligence à son Armée que les peuples d'Ilac

Alfaras & d'Aschasche le croyoient encore fort dans Aéloignez de leur païs, lorsqu'ils appribulfeda. rent son arrivée. Ils lui rendirent presque sans combatre plusieurs places qui DE GENGHIZCAN. 219 auroient pû resister & incommoder le An. gr.

fiege de Cogende.

Toncat qu'Aboulcaïr appelle Daralylm, Heg. a fut la Ville la plus considerable de celles L'an du dont le General Elac Nevian se saisit Leopard. avant que d'aller à Cogende. Aussi falutil faire un siege pour l'obliger à se rendre. Elle étoit fituée au 43. degré de latitude, & dépendoit d'Aschasche. Elle servoit de frontiere à la Province d'Ilac & de rendez-vous aux March inds de ces deux païs, qui y faisoient leur principal commerce. L'Officier Mogol jugeant que cette place fourniroit de grands secours à Cogende, s'il négligeoit de s'en emparer, & qu'au contraire il en tireroit luimême, s'il la prenoit, en y mettant des magazins, résolut de l'assieger dans les formes, s'il ne pouvoit autrement la réduire. Cette Ville étoit plûtôt un lieu de plaisir qu'un lieu de défense : des eaux dap.132. coulantes arrosoient presque toutes les ruës, le faubourg & les maisons de campagne n'en manquoient pas, & une infinité de jardins remplis d'arbres & de fruits en rendoit le séjour charmant. Ce n'étoit que fontaines jalissantes, & l'on

a C'est à dire le Palais des Sciences, à cause de l'Academie des Arts & des Sciences qui y étoit établie.

230

An. gr. 1 2 1 9. Heg. 616. L'An du Crocodi-

voyoit aux environs plusieurs promenades les plus agréables du monde. Enfin l'on disoit de cette Ville que Dieu n'avoit rien fait de plus délicieux. Comme sa situation, car elle étoit prés d'une riviere, ses murs & son château l'avoient toujours défendue contre les coureurs du Turquestan, ses habitans ne furent pas effrayés de l'approche des Mogols. Le Béy qui y commandoit fut assés hardi pour refuser de se rendre quand on l'en fit sommer. Il s'appelloit Ilenco-Me-Mircon- lic. Il en étoit le Seigneur naturel, & la garnison étoit composée de Turcs de la nation nommée Cangouli, gens qui avoient

de dans Rouzet Assafa.

la reputation d'être fort courageux. Le Commandant avoit beaucoup de confiance en eux, & répondit fierement à la fommation qu'on lui fit d'ouvrir ses portes; mais dés la premiere attaque, il le retira dans le château avec les principaux habitans. Elac Nevian fit préparer des machines & donna plusieurs assauts. Les affiegés les soutinrent avec vigueur pendant trois jours. Le quatriéme, mal-Conde- gré leur résistance, les Mogols sirent bremir dans che à la muraille. Les habitans en furent

Habibef-∫uyar.

épouventés & dans la crainte d'être forcès demanderent à capituler ; Ils firent ce qu'ils purent pour obtenir une capitulaDE GENGHIZCAN. 231
tion honorable; mais le General Mogol An gra
rejetta tout ce qu'ils lui propoferent, & 1219.
les obligea de se rendre à discretion. 4.6.

Quand les Mogols se virent maîtres L'an du de la place, ils en crent sortir tous les Crocodihabians pour piller plus aisement leurs le.
maisons, & le General Elac Nevian, Aboulcroyant avoir sujet de se plaindre de la cair p.19.
garnison, la fit passer sous le sabre. Pour ric-AlofIlenco-Melic il n'eur pas le même sort, man.
car il avoit trouvé moyen de se sauver
avant que le château se rendit. Les
Mogols aprés avoir établi dans cette Ville
un magazin considerable de munitions, Abulsemarcherent vers le païs de Cogende, 4ap.2324
qui fait une partie du Fergane, ou du
moins qui lui est limitrophe.

A Comme le Gan a qui la Ville de Cogende appartenoit, voyoit bien qu'E-lac Nevian n'avoit entrepris le Siege de Toncat que pour venir à lui avec plus d'avantage, il se tenoit sur ses gardes. Il Mirconavoit fait apporter dans Cogende toutes de? 134. sortes de munitions de guerre & de bouche. Aussi tôt qu'il eût avis que les Mogols marchoient de son côté, il sit en diligence rompre les ponts, gâter les chemins de toutes parts & enlever tout ce qu'il y avoit de bleds, de fruits, de vian-

A Genghzican avoit alors 66, ans.

A. gr.
1219.
Heg.
616.
L'an du
Crocodi
le.

des, & de pierres dans le païs, afin d'ôter aux Ennemis les moyens d'y subsister commodément, & pour leur donner au moins beaucoup de peine, s'il ne pouvoit empêcher qu'ils l'affegeassent. Tous les habitans des bourgs & des villages sur la bruit de l'estité des Mosals bea

Fadla.

habitans des bourgs & des villages fur le bruit de l'arrivée des Mogols, abandonnerent leurs maifons & chercherent à fe mettre en feureté. Ceux qui purent entrer dans Cogende s'y refugierent comme dans la Capitale de la Province, & comme dans la feule place capable de fedeffendre. Ils y porterent toutes fortes de provisions; si bien que l'on n'y manqua ni de monde pour combatte, ni de vivres par la substitutance de ceux qui s'y trouverent enfermés.

## CHAPITRE X

Siege de Cogende. Histoire de Timur Melic.

A Ville a de Cogende fituée environ au 41. degré 25 minutes de latitude étoit grande & bien fortifiée. Elle s'é-

# Alfaras dans Abulfeda à 41. degr. 25. m. p. 232. Ulugbeg l'a marqué à 41. degr. 55. m. Albironni à 40. degr. 50. m.

tendoit

DE GENGHIZCAN. 235
tendoit fur les bords du Jaxartes, & une An. gr.
belle & fertile campagne en rendoit les Heg.
environs trés agréables. D'ailleurs elle 616.
n'étoit qu'à fept journées de Samarcan-L'an du
de. Outre l'avantage du commerce du Crocodimusc & d'autres marchandises odorife-le,
rentes, la beauté des jardins, la bonté des
fruits & particulierement la valeur des
habitans la rendoient recommandable.
Elle avoit pour Souverain le Prince Timur Melic. C'étoit un Can qui payoit
tribut au Sultan de Carizme avec lequel
il vivoit en trés-bonne intelligence.

Touschican so tint assés éloigné de About-Cogende avec sorps de troupes, pour cair p.19-

Cogende avec for corps de troupes, pour empêcher les garnisons de plunieurs places de s'assembler & d'inquiéter Elac Nevian, à qui d'ailleurs il faloit laisser tout ce qui pouvoit être resté de vivres dans le païs de Cogende, attendu que ce General n'avoit que peu de magazins pour faire substiter son Armée. Aussir tout que les Mogols surent devant Cogende, ils fortisser leur camp du côté de la riviere où ils camperent, & commencerent à préparer toutes leurs machines. Elac Nevian n'ignoroit pas que cette place seroit difficile à réduire. Il avoit appris quel homme c'étoit que Timmr Melic. En effet ce Prince n'étoit pas

An. gr.
1119.
Heg.
616.
L'an du
Crocodile.

un Capitaine ordinaire. Il aimoit la guerre naturellement, & l'avoit faite en plufieurs endroits. Il avoit commandé plufieurs fois les Armées du Sultan, & s'éit toit acquis une trés-grande réputation.

ten du ficurs fois les Armées du Sultan, & s'ecrocodi toit acquis une trés-grande réputation.

« Il possédoit l'Art militaire & toutes les
Mirconvertus d'un parfait General. Il étoit équitep, 155-table, libéral, familier, & assessédoit s'évère
pour rendre (se soldate, 2021).

table, liberal, familier, & affés sévere pour rendre ses soldats exacts & obésifans. Toutes ces bonnes qualités soûtenues d'une intrepidité dans les périls, ont obligé tous les bons Historiens de l'Orient à faire de ce Prince une glorieuse mention. Ils mettent de parallele, sa valeur avec celle des Remins, des Assendiares & des Sams qui sont les anciens héros des Perses & des Turcs. En effet il merite bien d'être mis en comparaison avec tous ces grands hommes.

Dés qu'il se vit asse é, il s'attacha fortement à régler les sonctions de tous ceux qui s'étoient ensermez dans la Ville: Il occupa tout le monde. Il sit poser les machines aux lieux où elles étoient nécessaires. Il sit construire d'abord douze bâtimens à rames pour s'en servir contre les asseçeans, & dans la suite il en sit

<sup>»</sup> Sa valeur étoir fi grande que Rustan , Sam , & Assendiar auroient été honteux devant luy.

DE GENGHIZCAN. faire bien davantage. Il marqua les postes An. gr. aux Officiers, proposa des récompenses 1219, aux soldats, & établit des peines con-616. tre ceux qui manqueroient à leur devoir. L'an du De son côté le General Mogol avant que Crocodi. d'en venir aux attaques harangua son le. Armée. Il promit aux Officiers & aux foldats même de rendre un compte exact au grand Can, de toutes les belles actions qu'ils feroient, & quand il les eut bien animez par ses paroles, il leur ordonna d'établir un pont de communication un peu audessus de la Ville. Ce qu'ils éxécuterent heureusement à l'aide des machines, malgré tous les efforts que les affiegés firent pour s'y opposer. Ayant donc partagé son Armée en deux corps, il envoïa le moins fort au de-là de la riviere sous le commandement de fon Lieutenant, & retint les meilleures troupes pour faire des attaques vigoureuses. Quoique les Historiens ne rapportent pas les belles actions qui se firent pendant le siege, on ne doit pas douter que de part & d'autre on n'ait fait des exploits dignes d'une éternelle mémoire. Ils disent qu'Elac s'exposa à mille dangers pour faire réuffir ses assauts: qu'il fit lancer des meules entieres conAn. gr. en fa préfence les murailles : & qu'il 1219 combatit lui-même pour mieux animer 616. fes foldats.

L'an du A l'égard de Timur Melic, on ne Crocodile. Gauroir dire tout ce qu'il fit pour brûler ou pour rompre les machines des Mogols à l'aide des fiennes & de fes

Fadlal. brigantins, a il envoyoit fix de ces barlah. pag. ques de chaque côté de la riviere. Elles 188. étoient remplies de gens de guerre qui

se batoient à outrance & qui faisoient voler dans le camp des Mogols une si grande quantité de traits, de pierres & de fléches qu'ils tuoient & blessoient bien du monde. Cette manœuvre qu'ils faifoient tous les jours avec succés, augmentoit leur courage, & comme les affiegeans n'avoient pû occuper toute l'enceinte de la place, à cause d'un grand marais qui les en empêchoit, il venoit de tems-en-tems par-là dans la Ville de petits secours d'hommes. Si bien que Timur-Melic se flatoit qu'il pourroit enfin rebuter les Mogols; mais il arriva dans leur camp de nouvelles troupes envoyées par le Prince Touschi. Elac redoubla les assauts & fatigua tellement la garnison, qu'elle désespera de résister plus

a On appelle en Arabe ces Brigantins Que-

DE GENGHIZCAN. 137
ems. Cependant Timur Meliceut

long-tems. Cependant Timur Melic eut An. gr. recours à un stratagême qui retarda la 1219, prise de Cogende. Il avoit fait bâtir autre-616. fois une espece de forteresse assecon-L'an du siderable à l'extrémité de la Ville dans Crocodiune petite Isse qui étoit de trés difficile le.

une petite Isle qui étoit de trés difficile le. accés. Cette Citadelle n'avoit point été construite pour tenir en respect les habitans; le Prince étoit trop affuré de leur fidelité pour en rien craindre, outre que pour leur ôter tout soupçon, il avoit laissé dans la place une hauteur dont ce fort paroifloit commandé. Il ne l'avoit fait bâtir seulement que pour mettre la Ville à couvert des irruptions que les étrangers pourroient faire par cet endroit qui étoit fort ouvert & où la riviere s'étendoit extrémement. Il mit dans ce fort mille hommes choisis, & envoya dans le camp des Ennemis des gens aufquels ils se fioit. Ces gens passerent pour des Transfuges qui disoient avoir été trés maltraités, & ils s'aquiterent adroitement de leur commission. On ne manqua. pas de les interroger fur l'état de la place. Ils feignirent de ne vouloir pas répondre là-dessus; Ils se firent presser, & enfin comme s'ils n'eussent pû s'en défendre, ils déclarerent qu'il faloit s'attacher uniquement au fort, parce que

dés qu'il seroit pris, la Ville ne pourroit plus résister. Les raisons qu'ils en apporterent avoient été concertées entre leur

L'an du Maître & eux.

Pendant ce tems-là Timur Melic pour lc, justifier l'avis que ses Transfuges avoient donné à ses ennemis, fit faire bonne contenance à ses troupes. Elac s'y laissa

189.

Fadlal- tromper & disposa toutes choses pour lah. pag. attaquer le fort. Il le trouva bien bâti & trés élevé. Les Mogols se servirent de leurs machines. Ils le batirent avec toute la vigueur possible pendant plusieurs jours; mais les pierres & les autres matereaux dont au commencement du siege ils avoient fait de grands amas, leur manquerent & la disficulté d'en avoir d'autres les retarda beaucoup, parce qu'il fallut en aller chercher à plus de trois lieuës du camp. Toute l'Infanterie fut commandée pour cette expedition. Véritablement elle en apporta une trés grande quantité, & l'on fit de nouvelles tentatives pour prendre le fort; mais les affiegeans étant trop éloignés des murailles à cause de la riviere qui étoit entre deux, ils ne purent les renverser & ils furent obligés de faire une digue pour s'en approcher. La plus grande partie de l'Armée fut occupée à cet ouvra-

DE GENGHIZCAN. ge, qui étoit extraordinairement difficile An. gr. à cause des grands creux qui se rencon1219.
troient dans le lit de la riviere & qu'il 616. faloit combler. Les gens de pied appor- L'an du toient les pierres jusqu'au bord de l'eau, Crocodi-& les Cavaliers les alloit jetter pour les le. mêler avec les terres & les arbres entiers qu'on lioit ensemble, ainsi que les fascines & les autres choses, dont il faloit fe fervir pour affermir l'ouvrage. Outre la difficulté du travail, ils avoient le défagrément d'être interrompus par les affiegés, qui fouvent avec leurs machines & quelquefois par des forties qu'ils faisoient sur leurs brigantins armés, renversoient la digue, & détruisoient tout ce qui étoit fait. Neanmoins malgré tous les efforts des braves gens qui défendoient la forteresse, l'ouvrage fut achévé & Timur Melic alors se voyant sur le point d'être forcé, ne songea plus qu'à éxécuter le projet qu'il avoit formé depuis long-tems pour sa retraite ou pour sauver du moins toute sa famille.

Il n'avoit au commencement du fiege Fadlatque douze brigantins; mais en ayant con-lah pas. nu l'utilité il en avoit fait confuruite jus-388. qu'à 70. sans dire son desse in à personne. Il ordonna qu'on les conduissit tous au lieu le plus couvert de la Ville où il les sit An, gr.
1219.
Heg.
616.
L'nn du
Crocodi-

enduire d'une certaine matiere où îfentroit du feutre humide, pêtri d'argile & de vinaigre, & cette composition étoit telle que ni les stéches ni les feux ne pouvoient nuire aux bâtimens. Dans le tems qu'il disposit toutes choses pour se retiter, considérant que le pour de com-

Condemir dans Abibaf-Suyar.

tems qu'il disposoit toutes choses pour se retirer, considérant que le pont de communication dont on a parlé, étoit un obstacle à sa retraire, parce que les ennemis pourroient faire passer autant de Cavalerie qu'ils voudroient pour le suivre de l'autre côté du sleuve, & lui coupper chemin, il résolut de l'attaquer. Ce desser n'étoit point alors difficile à éxécuter, parce que le General Mogol avoit fait revenir dans son camp la plûpart des troupes qui étoient de l'autre côté de la riviere; & qu'il étoit tellement attaché à la prise du fort que le pont n'étoit gardé que par peu de gens.

Une mit Timur Melic fit faire une fortie. L'Officier qui la commandoit, comme on en étoit convenu avec lui, attaqua les gardes du pont lors qu'il fut averti par un fignal que quelques brigantins pleins de gaudron & de nafte étoient prés des Pontons qui formoient le pont & alloient s'y attacher pour y mettre le feu. Les brigantins produifirent leur effet sans obstacle, & la plus grande

partie

DE GENGHIZCAN. 247

partie du pont fut brûlée. Cette action An. gr. s'éxécuta la nuit du départ de Timur la 19. Melic qui chargea se brigantins de tout Heg. Melic qui chargea se brigantins de tout Heg. ce qu'il avoit de précieux Il y mit se L'an du amis particuliers & le reste de se plus Crocodibraves combattans qui voulurent suivre le. sa fortune & avec eux toutes sortes de provisions & d'armes tant offensives que dessenties, asin d'incommoder les Mogols dont il n'ignoroit pas qu'il seroit poursuivi. Ensuite il s'embarqua lui même & il ordonna au Capitaine qui conduisoit sa petite slotte de s'abandonner au courant de l'eau & de faite le plus de diligence qu'il seroit possible.

Quelques précautions qu'eut prifes Timur Melic pour dérober la retraite à la dans Rouconnoissance d'Elac Nevian, cet Officier zet & AsMogol en fut bien-tôt averti, & en mêsate prés lui, avec ordre de le pournetens envoya un grand corps de Cavaletie aprés lui, avec ordre de le poursuivre, de l'attaquer de dessus le rivage
& de le faire prisonnier. Comme le Courant favorisoit les esforts des rameurs, la
flotte se trouva fort éloignée de Cogende avant que les Mogols la pussent joindre, ils la joignirent pourtant quelque
diligence qu'elle pût faire, & malgré les
déours que les rochers qui coupoient
quelquesois la rive les obligeoient de pren-

HISTOIRE

An. gr. 1119. Heg. L'an du Crocodilc.

dre, dés qu'ils furent à portée, ils lancerent contre les Cogendois une grande quantité de traits, de fléches & de feux; mais les brigantins étant à l'épreuve de ces attaques n'en furent aucunement endommagés. Cependant Timur Melic ne pouvant contenir sa valeur ni le courage des siens, décochoit par les fenêtres de ses vaisseaux des fléches & des traits contre les Mogols dont il tua plusieurs. On se batit de cette façon durant quelques jours, & on peut bien s'imaginer que Timur perdit aussi beaucoup de ses gens; car outre qu'on ne pouvoit empêcher les fléches d'entrer dans les brigantins par les fenêtres, on étoit souvent obligé de paroître à découvert pour repousser ceux des Mogols qui s'avançoient dans l'eau & s'exposoient plus que les autres. Quoique les Cogendois animés par

388.

lah. pag. l'exemple de leur Prince, ne se laissassent surprendre ni le jour ni la nuit, leurs Ennemis neanmoins les poursuivoient sans relâche & ne les perdoient presque jamais de veiie. Les combats les plus dangereux, c'étoit lorsque quelques rochers on bancs de sable du côté du Nord, car la riviere couroit Est & Ouest, obligeoient la flotte de s'approcher du bord

DE GENGHIZCAN. Meridional du Fleuve. C'étoit en ces ren- An. gr. contres que Timur Melic faisoit des pro- 1219. diges de valeur. Il couroit le premier aux 6 16. dangers. On le trouvoit par-tout & il L'an du fortoit presque toujours victorieux de ces Croc dicombats. Il y eut entre autres une action le. furieuse dans une certaine plage où les guez de la riviere donnerent lieu à la plûpart des Cavaliers de s'approcher des brigantins plus prés qu'à l'ordinaire. Timur fit ranger ses vaisseaux à sa maniere: Il donna ses ordres au Commandant de la flotte qui les communiqua aux Pilotes, aux Officiers & aux Soldats; & sans attendre les Mogols, il alla luimême les attaquer. On vit bien-tôt flotter sur l'eau je ne sçay combien de corps d'hommes & de chevaux, & aprés une rude attaque, les Mogols furent contraints de se retirer honteusement. Timur Melic perdit en cette occasion plusieurs de ses meilleurs combatans.

Comme il lui faloit passer pardevant Fadlal-la ville de Toncat qui étoit au pouvoir lab pagdes Ennemis, il s'attendoit bien à trou- 388. des Ennemis, il s'attendoit bien à trou- 388. ver là de grands obstacles. En effet, si les Mogols eussen d'abord songé qu'il devoit necessairement passer en cet endroit, ils auroient pû facilement l'accabler; mais ils y pen'erent trop tard; leur Courrier

Хij

An. gr.

n'arriva à Toncat que fort peu de tems
avant la flotte de Timur Melic, & l'on
fleg.

L'an du chaîne au travers du Fleuve. Le Prince
Crocodie ne voulut paffer que la nuit devant Toncat afin de cacher attrant qu'il pourroit

Abdal à la veile des Ennemis l'état de sa pelatif pas. zite flotte & d'en être moins incommo-389. \* dé. Neanmoins la chaîne arrêtatout court

dé. Neanmoins la chaîne arrêta tout court les brigantins & donna le tems à la garnison de la Ville de joindre sur les bords du Jaxartes les gens qui poursuivoient Timur. Heureusement ce Prince avoit préveu cet obstacle avant que de partir de Cogende & avoit fair faire provision d'excellentes cognées & de bonnes limes. Il les distribua à ses gens qui bien qu'en butte à un grand nombre d'archers commencerent à couper la chaîne & en vinrent à bont. Il est vray que Timur les soûtint & qu'à coups de fléches il tua beaucoup de Mogols. Il perdit encore bien du monde en cette occasion; mais il y alloit de sa perte & de celle de tous ceux qui l'accompagnoient. Enfin la chaîne coupée, les brigantins passerent & continuerent leur route.

Les Mogols quoy qu'au désespoir de n'avoir pû jusques là prendre Timur Melie, ne se rebuterent point & le pourDE GENGHIZ CAN. 245.
fuivirent avec plus de vigueur qu'aupara- An. gr.
vant. Ils furent joints par un nouveau 1219.
sorps de troupes que le Prince Touschi- 616.
can qui n'étoit pas fort éloigné de là , en- L'an du
voyoit pour couper chemin à Timur , dont Crocodiil avoit appris la retraire. Les Mogols le.
avec ce renfort recommencerent à harce- lab pag.
roître épouvantés, sembloient combattre.
roître épouvantés, sembloient combattre.

avec plus d'ardeur. Timur même s'enmiyant d'être enfermé dans des brigantins, résolut d'en sortir pour donner à son courage une libre étenduë & mourir au milieu de ses Ennemis. Il en trouva une occasion favorable; un rocher obligea les Ennemis à faire un détour, & à s'éloigner un peu plus qu'à l'ordinaire du rivage méridional du Fleuve. Ce Prince prit cetems-là pour mettre pied à terre avec le peu de combattans qui lui restoient. Comme il ne doutoit point que les Mogols ne vinssent tous fondre sur lui, il esperoit pendant qu'il seroit aux mains avec eux 2 que les brigantins s'échapperoient, & pourroient se rendre avec la famille dans un lieu de sureté.

Il fortit donc des brigantins avec fapetite troupe, & tous s'étant pourvûs de provisions pour quelques jours, ils gagnerent un lieu fort avantageux, un en-

X iij

246

An. gr. 1219. Heg \_ 616. L'an du Crododi-

lc.

droit élevé; d'où tombant brusquement sur leurs Ennemis, qui ne s'étoient point attendus à cette descente, ils en tuerent un assés grand nombre. Les Mogols ne doutant point que les gens qui les chargeoient avec tant de furie, ne fussent conduits par le Prince qu'ils poursuivoient, détournerent leurs penfées des brigantins, & ne s'appliquerent qu'à le pouvoir joindre. Ils descendirent de cheval pour cer effet; mais le lieu se trouva si escarpé de leur côté, qu'ils ne pûrent y réüssir. Pendant qu'ils cherchoient les sentiers par où il étoit allé occuper un poste si avantageux, & qu'ils étoient prêts à le surprendre par ses derriers, la nuit survint & lui donna lieu de se retirer dans d'autres endroits difficiles. Ils ne laissoient pas de le fuivre de rocher en rocher, & de conferver l'esperance de le prendre, quoi-

Mirconde

qu'il alloir tomber entre leurs mains.

Tandis que la meilleure partie des Mogols s'occupoit à courir aprés Timur Melic, le refte plus avide de butin que de
gloire, pourfuivoit les Brigantins dans la
vûë de s'enrichir par leur prife; ceux-ci
toutefois perdirent leur peine, car la Flotte entra dans un lieu qui appartenoit au

que connoissant mieux qu'eux le Pais, il leur échappat toujours lors qu'ils croioient DE GINGHIZCAN.

Sultan de Carizme, où toute la famille A. g. de Timur Melic fut reçuë avec beaucoup Heg. de joye, & où elle demeura fans aucune 616. inquiétude que celle d'ignorer quel seroit L'an du

le sort d'un Prince si courageux.

Veritablement cette inquiétude n'étoit le. pas mal fondée. Il avoit affaire à des Ennemis opiniâtres qui ne se lassoient pas de le suivre, bien qu'il eût trompé jusques-là leur poursuite, & qu'il tuât sans cesse ceux qui se montroient les plus empressés. Il ne laissoit pas de perdre aussi tous les jours quelques-uns des siens, de maniere que ses Compagnons périrent tous les uns aprés les autres. Il demeura seul, & il ne pouvoit plus esperer qu'il se défendroit contre tant d'Ennemis, lors qu'une nuit il trouva moyen de leur échapper. Il ne vit plus que trois personnes qui marchoient sur ses pas. Ces trois Mogols se voyant seuls contre un homme, dont ils connoissoient la valeur, ne le pousserent plus si vivement qu'auparavant, & prirent pour l'attaquer des précautions qui lui furent tres-utiles. Il eut le tems de gagner un petit bois, où s'étant arrêté un Fadlal. moment pour reprendre haleine, il tira lah pag. de son carquois trois fléches qui lui reftoient & donc l'une n'avoit point de fer. Il la tira contre celui des trois hommes

Crocodi-

248

An. gr. 1219. Heg.

lc.

qui s'avança le premier. Il le frappa att vilage, la fléche entra dans l'œil & mir ce Mogol hors de combat. Le blessé étant le plus brave des trois, les deux Crocodi- autres parurent étonnez de ce coup. Timur Melic s'en apperçut & leur proposa. un accommodement. Il leur offrit quelques pieces d'or à condition qu'ils cesseroient de le poursnivre. Les Mogols accepterent la proposition, panserent enfuite leur compagnon le mieux qu'il leur fut possible, & retournerent vers le gros

de leur tronne.

Mirconde Timur Melic se tira de cette maniere des mains de ses Ennemis & gagna sans peine une Ville de Carizme appellée Quent; où il fut reçû aux acclamations de tout le peuple qui sçavoit déja les dangers ausquels il s'étoit exposé. On le combla de louanges & de bénédictions. Sa Famille l'y vînt bien-tôt trouver avecune joye qu'il est plus aisé de concevoir que d'exprimer. Sa conduite & sa valeur furent admirées de ses amis & des en-

About- nemis-mêmes. Le Sultan Mehemed ayant cair p. 20. appris qu'il étoit dans Quent, l'envoya feliciter sur son arrivée, & le pria par des Lettres pleines d'estime & d'amitié d'ac-

cepter le gouvernement de cette Ville, dont le Gouverneur avoit été tué. Timus

ne Genghizcan. 249
obéit aux ordres de son Souverain, & Angrequand les Mogols potterent la guerre en 1 21 94
Carizme, ils éprouverent encore son coulé 16.
Gage. Il seur résista jusqu'à ce que désesper L'an du rant de rétablir les affaires de Mehemed, Ctocodisil se retira en Perse où étoit alors ce Sulletan; & quelque tems aprés travesti en Religieux Soss, il se retira du côté de la Sysie, où il demeura juqu'à se que l'autorité des Mogols sur affermie en Perse & en Tartarie. Alors il retourna en Perse.

Il sy sit connostre au Prince regnant, auquel il prêta serment de fidelité, & qui

Quand il y fut arrivé, il demanda des Condenouvelles de se sensans, qui s'étoient se mir,
parés de lui à son départ pour la Syrie.

Il n'en trouva qu'un seul, qu'un ancient
Serviteur de sa Maison découvrit, &
qu'il reconnut lui- même à une marque
qu'il avoit au corps. Batucan Roy de
Capschae & petit-fils de Genghizcan;
avoit permis à ce fils de Timur Melio
de faire la recherche des biens de son
pere & d'en joitir. Timur lui aida à les
secouvrer; comme plusieurs Mogols s'enétoient saiss, il ne sur pas aisé de les
saire restituer. Il en vint pourtant à bout;
mais il se site des ennemis de tous ceux.

lui permit de se retirer dans son païs de

Cogende.

HISTOIRE

An. gr.

An. gr.
qui avoient usurpé son bien; ils recherles l'exiterent l'homme qu'il avoir blesse à
les l'exiterent l'andu à se venger, & voici de quelle manière
crocodice Mogol s'y prit. Un jour Timur Melie s'entretenoit avec un Prince du Sang
Mirconqui ne l'aimoit guere, & qui lui deman-

\$89.

le. List and the second state of the second st

lui répondit sierement: Prince, la Terre & les Eaux ont vû ce que j'ay fait; les Cieux & les Afres font témoins de ma valeur, & l'Univers en est avilis: Ces paroles que Timur dit moins par vanité que par colere, lui coûterent la vie; car le Mogol qu'il avoit autrefois blessé se trouva présent, & feignant d'être indigné d'une réponse qui n'étoit pas, disoit-il, asses respectueuse, tira une séche & perça le genereux Timur Melic.

Au reste, les Auteurs Orientaux ne se sont point asses étendus sur ce qui se passa dans la ville de Cogende aprés la retraite de ce Heros. L'estime qu'ils ont euè pour lui les a sans doute tellement attachés à son avanture, qu'ils ont negligé tout le reste. Ils ne disent point quel fut le sort des Peuples du pais de Cogende; ils disent seulement

pe Genghizcan. 25t que la Ville se rendit dés le lendemain An.gr. du départ de Timur, & qu'Elac Ne- 122 04 vian aprés y avoir reglé toutes choses, 617. alla trouver Genghizcan dans la Tran-L'an du Scrpent.

Fin du second Livre.





# HISTOIRE

D E

GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR

DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

LIVRE TROISIE'ME.

Committee of



### ARGUMENT.

CE Livre contient les Guerres de Genghizcan dans la Transoxiane : La réduction des Villes de cet Empire: La poursuite du Sultan de Carizme, & la route de la Coraf. sane : Le Siege de la ville de Carizme, capitale du Royaume de ce nom: Les affaires de la Reine Turcan-Catun mere du Sultan : Une Expédition de Genghiz can à Nacschab, à Termed & à Bedacschan : Une grande Chasse des Mogols : Une autre Expédition à Nessa, à Carendar, & à Damegan : La Captivité de la Reine Turcan-Catun : Ét enfin la prise de Rei , de Com , & d'autres Villes de l'Hircanie de Perse.



## HISTOIR E L'An de

DE

grace 1220. Hegire 617. L'an du

## GENGHIZCA N<sup>3</sup>

PREMIER EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

LIVRE TROISIE'ME.

#### CHAPITRE I.

Expédition de GenghiZean dans la Transoxiane. Réduction des Villes de Zarnuc & de Nur.



N a dit dans le Livre précedent que l'Empereur des Mogols avoit pris la route de Bocara & de Samarcande,

Capitales de deux grandes Provinces si-

DE GENGHIZCAN. dire Tête Verte, à cause qu'ils portent un An. gr. bonnet verd & pointu. Leurs Chevaux 1210. font fort maigres, mais extrêmement vistes; Heg. leurs armes sont de gros arcs, des flé- L'an du ches, des dards, des lances, des épées, de Serpent. petits boucliers & des cottes de mailles. Ils ont la plûpart de gros bras & de grofses jambes, avec un visage tres-désagreable. Ils parlent du nez comme les Chinois; mais ils aiment la politesse, & ils s'appliquent volontiers aux Sciences & aux Arts Liberaux. Leurs Marchands vont trafiquer principalement dans la haute Tartarie, en Moscovie, en Perse & dans les Indes. Ils y portent des Draps de soye, & beaucoup de Manne qu'ils appellent Scherkest, qui signifie du lait d'aibre, parce que cette drogue est blanche. C'est une rosée qui tombe sur les arbres, & qui coule de leurs branches. Ils la réduisent en grains, qu'ils enfermentdans du verre pour les vendre. Ils vendent aussi des œufs d'Etourgeon & du-Poisson salé.

Comme Genghizcan s'étoit réservé la conquête des Places de ce Païs les plus-importantes, & sur tout de Bocara, de Samarcande, de Nur & de Zarnue, il sit d'abord marcher son Armée vers la Sogdiane & l'Oxus. Elle trayersa plusieurs Pro-

An gr. 1110: Heg. 617. L'an du Serpent.

vinces dans sa route, & la premiere Ville devant laquelle l'Empereur s'arrêta fut Zarnuc. Il envoya felon sa coutume un Capitaine aux gens de la Ville, pour leur

offrir toute sorte de sureté & de bons traitemens, s'ils vouloient se soûmettre aux conditions qu'il leur proposoit; c'est-àdire, razer leur château, & envoyer dans son camp leur jeunesse qui pouvoir porter les armes, pour s'en servir dans les expéditions qu'il méditoit. Le Capitaine

Tadtal- nommé a Danischemende Hadgib parla lah p 391. aux habitans d'une maniere qui devoit les persuader; aussi les principaux furent-ils d'avis de fe rendre; mais le peuple & la garnison s'y opposerent, de sorte que le Grand Can fut obligé de faire avancer ses troupes pour ravager le territoire de cette Ville. Alors les habitans qui avoient été d'avis qu'on acceptat les propositions de ce Prince, lui envoyerent un Magistrat pour l'affurer de leur obéiffance, & luis offrir de se rendre auprés de lui; mais l'Empereur jugea plus à propos que cesgens-là demeuraffent dans la Ville; Il ernt qu'ils pourroient engager les autres à fe soumettre à lui. Et en effet peu de tems aprés, la garnison & les derniers du

<sup>.</sup> Ie discours de Danischmende est entier. dans Fadlallah pag. 162.

peuple qui s'étoient retirez dans le cha- An. gr.

peupir du s'etent et difoient-ils, jui- 13 2 0.
qu'à l'extrêmité, se laisserent vaincre aux Heg,
discours des principaux habitans. 4 On fit L'an du
un traité avec le Grand Can, qui se conserpent.
tenta de faire razer le château, & d'emmener dans son camp les Soldats & les lab pas.
162.

jeunes gens de la Ville.

Après cela il continua sa marche vers la Réducville de Nur, située entre Bocara & Sation de marcande. Le nom de Nur qui fignifie Lumiere, lui avoit été donné, parce qu'elle renfermoit plusieurs lieux, dont la prétendue sainteté attiroit de toutes parts un grand nombre de gens. b D'abord Fadlales Portes de cette Ville furent fermées lab pagaux Mogols. Les habitans se flatoient 392. que le Sultan leur envoyeroit du secours, comme il le leur avoit fait esperer; mais le Gouverneur soit par lâcheté, soit qu'il ne crût pas que Mehemed fût en état de le secourir, soit enfin qu'il se fût laisse corrompre par les Mogols, exhorta les habitans à ne se point défendre, & il les fit confentir à tout ce qu'il voulut.

& G. donna à cette Ville aprés sa réduction le

nom de Coutlouc-Balec

b Un Turcoman de Zamoue conduist l'Armée par un chemin détourné jusques à Nour, de on a depuls nommé ce chemin la route du Can. 260

An. gr. 1220. Heg. 617. L'an du Serpent.

manda au Grand Can d'envoyer un Officier General, avec les conditions aufquelles il souhaitoit que Nur se rendît, Suida Behadeur fut envoyé. Le Gouverneur lui présenta les clefs, & le mit enpossession de la Place. Suida exigea seulement des bleds & d'autres choses necessaires aux troupes de l'Empereur. Les habitans en porterent dans le camp une si grande abondance, qu'il y en eut assés pour nourrir l'Armée jusqu'aux frontieres du Païs qui dépendoit de Bocara. Outre cela ils s'obligerent à payer tous les ans au Grand Can quinze cens écus d'or , somme qu'ils payoient au Sultan, & qu'ils donnerent par avance pour la premiere année.

Fadlallah pag. 493.

E'Impatience que Genghizcan avoit d'êtie à Bocara le rendoit affez indulgent envers les peuples des Villes qu'il trouvoit fur fa route. Et ce qui Inifaisoit fouhaiter si ardemment d'y arriver c'est que cette place étoit comme le centre des Etats du Sultan. Il sçavoit que e Prince s'y étoit retiré avec la plus grande partie de ses richesses, & il faisonne d'est plus grande partie de ses richesses, & il faisonne d'est plus grande partie de ses richesses, & il faisonne d'est plus grande partie de ses richesses.

\* Il leur dit: à combien monte le revenu que le Sultan tire de cette Ville? ils dirent 1500. Dinares : Il-les leur fit payer comptant, &ils. Exiterent ainfilementre & le pillage; DE GENGHIZCAN. 267
Soit toute la diligence possible pour l'y An. grisurprendre. Mais il-se flatoit d'une fausse. 1220,
esperance: Mehemed ne l'attendit pas. 617.
Aprés avoit laissé vingt mille hommes Lan dupour la défense de la place, il en sortit Serpent,
avec tout ce qu'il avoit de plus précieux
& s'en alla secretement à Samarcande
sous prétexte de mettre ordre à d'autres
affaires, mais en effet pour y chercher un

asile plus assuré pour sa personne. De fausses lettres qui tomberent entre ses mains contribuerent fort à sa fuite. On lui mandoit que les meilleurs Officiers quittoient son service, & d'autres lettres qui assuroient la même chose, ayant été repandues parmi ses troupes, y causerent du desordre. Toutes ces lettres étoient l'ouvrage d'un de ses Officiers nommé Bedreddin, qui voulant se venger de ce que le Sultan avoit fait mourir fon pere, fon oncle & ses freres, les avoit écrites de la Cour de Genghizcan où il s'étoit retiré. L'Empereus lui avoit permis de se servir de cet artifice aprés avoir appris que le Sultan étoit en mauvaile intelligence avec la Reine sa Mere, & que plusieurs Capitaines l'avoient abandonné pour suivre cette Princesse. Genghizcan même enyoya offiir fon appuy à la Reine, & un

Kn. gr. établiffement dans la Coraffane ou dans tel autre païs qu'elle voudroit choifir ; mais elle ne voulut pas se fier aux prol'an da messer d'un Prince Idolâtre, & cepens dant les Mogols camperent dans les plaines de Bocara où ils demeurerent

#### CHAPITRE IL

tout le reste de l'hyver de l'année 1219.

#### Siege de Bocara.

A Ville de Bocara est située au 39.
degré & quelques minutes de latitude, à une journée au Nord du Fleuve
Oxus. C'est une ancienne Ville de la
Transoxiane & il en est peu de plus as
greable dans l'Orient. Comme elle est
avantageusement située pour le commeree, elle attire les Marchands de toutes
La 805. les nations de l'Asse. Le pais qui dépend
de Bocara s'étend depuis l'Oxus jusqu'à
la Province de Samarcande qui est la
Sogdiane des anciens, & qui lui est limitrophe du côté du Nord.

Abulfa- Outre les murailles qui étoient fortes, rags 148 la Ville avoit une autre enceinte de douze lieues qui renfermoit non feulement les faubourgs, mais encore plusieurs mai-

DE GENGHIZCAN. 263

sons de plaisance & un grand nombre An. gr. de belles sermes , qu'arrosoit la petite 1120; riviere de Sogde, qui descend d'une mon-617, agne appellée Botom & située dans le 12 an du pais de Fergane à neuf lieuse de Boca-Serpent.

pais de Fergane à neuf lieuës de Bocara. Il est aisé de juger que l'ancienne Sogdiane à tiré son nom de cette riviere.

Ce fut donc au mois de Mars 1220. Fadlalque les Mogols forcerent la premiere en-lah pagiceinte & s'approcherent de la Ville. Les 393. Yugures & les Chinois étoient alors dans: l'année qu'ils appellent l'an du Serpent. C'est la coutume des Tartares de donner à leurs années des noms d'animaux. & les devins ne manquent guere de régler leurs prédictions sur les qualités de ces animaux. Il faut encore observer qu'un: siecle parmi eux n'est composé que de douze ans. Le Grand Can accompagné du Prince Tuli, conduisit son Armée devant la place qu'il fit inveftir de toutes parts, & dont il ruina les faubourgs.; & il en commença le fiege dans les formes.

Les habitans de Bocara setrouverent Mircondans une extrême consternation, lors que de P. 2554 dedessus leurs murailles ils virent le nombre prodigieux de troupes qui les environnoit, & que Genghizean même commandoit. Les uns prenant des senti-

264 mens conformes à leurs interêts particu-

An. gr. 1'2'2 0, Heg. 617. L'an du

liers étoient d'avis qu'on se soumit à l'Ennemi; les autres plus genereux ne consultant que leur honneur, fideles à leur Prince & à leur patrie, vouloient Serpent. qu'on ne songeat qu'à faire une vigoureuse défense; & ceux-cy se persuadoient que la place étant en bon état, munie de toutes sortes de provisions & désendue par vint mille hommes de troupes reglées, fans parler d'un plus grand nombre d'habitans capables de porter les armes, ils pouroient rélister aux Mogols, ou du-Aboul- moins les arrêter long-tems. Mais, dit

Mir.p. 11. un Historien Turc, à quoy leur servoient ces murs? Quelques forces qu'eussent les. assiegez, la Fortune n'étoit pas pour

cux.

Les troupes que Mehemed avoit jettées dans la Ville pour la défendre furent cause de sa perte. Elles avoient pour Commandans trois Capitaines qui répondirent trés-mal à la confiance que le Sultan leur Maître avoit en eux. Aussi fautil avoiier que ce Prince sçavoit mal choifir ses Generaux. A Ces trois Chefs, quoique tous trois hommes de qualité, firent l'action du monde la plus indigne. La

terreux

a Ils se nommoient Ghuccan , Senegécan , Gulchlican.

DE GENGHIZCAN. reur s'empara de son ame, & sans atten- An. gr. dre le moindre coup de main, ils sorti- 12 2 0. rent une nuit de la Ville avec les troupes Hegqu'ils commandoient, laissant les habitans L'a di à la discretion de leurs Ennemis. Mais Serpent. leur fuite honteuse, fut justement punie; Faulalcomme ils se retiroient avec leurs famil-lah pag. les, qu'ils tâchoient de surprendre les Mo- 394. gols, & qu'ils se flatoient de pouvoir leur échapper à la faveur de l'obscurité; leur dessein fut découvert; trente mille Mogols les poursuivirent, & les joignirent fur les rives de l'Oxus. Il y eut là un combat sanglant. Les traîtres furent défaits, & presque tous passerent sous le

La retraite de ces troupes ôta aux as- Abulfasiegés l'espérance & le courage. On ne "4g. 442. vit plus dans la Ville qu'une confusion generale. La plûpart des habitans disoient qu'il faloit implorer la clemence du Grand Can, & lui porter les clefs de la Ville; & les autres craignant sa cruauté, Mirco vouloient qu'on n'écoutât que le desef- de p. 155. poir, & que tous les habitans se détruifissent eux-mêmes par le fer & par la flâme, pour ôter aux Mogols la gloire de les avoir vaincus. Pendant qu'ils déliberoient sur ce qu'ils avoient à faire, Genghizcan qui n'ignoroit pas le trouble qui

fabre.

266

An. gr. 1220. L'an du Serpent.

tous côtés, & tandis qu'on préparoit les machines pour la battre, on vit tout à coup les portes s'ouvrir, comme si Bocara n'eût plus rien eu à craindre, & en même tems tous les Officiers de la Ville, les gens de Loy, tous les Habitans les plus confiderables vinrent en corps trouver l'Empereur, lui présenterent les clefs, & demanderent la vie. On la leur accorda, pourvû qu'ils s'obligeassent par serment à ne donner aucune retraite ni affiftance au Sultan de Carizme, & à faire fortir incessamment de Bocara toutes les personnes qui pourroient être dans les interêts de ce Prince, particulierement les Officiers militaires & les Soldats, qu'on leur défendoit de cacher sous quelque prétexte que ce fût. Ils jurerent d'exécuter exactement tout ce que le Grand Can leur ordonnoit, & ils affurerent ce Prince d'une éternelle fidelité.

Si-tôt qu'on fçût dans Bocara qu'on n'avoit plus rien à craindre, il en sortit une infinité de personnes impatientes de voir leur nouveau maître, & Genghizcan prit possession de la Ville. Pour le château, qui étoit fort, toute la jeunesse mécontente de l'accommodement fait avec les Mogols, s'y étoit retirée sous les

DE GENGHIZCAN. ordres d'un brave Gouverneur, qui réso- An. gr. lu de tenir jusqu'à la derniere extrêmi- 1220, té, vouloit sauver sa réputation qui lui 617. étoit plus chere que ses biens, sa vie & L'an du sa liberté. Serpent.

Les Historiens Orientaux ne font au- Abulfacune mention de la maniere dont l'Empe-rage p. reur Mogol fit son entrée dans Bocara; 443. ils disent seulement qu'il étoit accompagnê du Prince Tulican son fils, & que s'étant arrêté devant une Mosquée pour la considerer, il demanda si c'étoit le Palais du Sultan de Carizme. On lui répondit que c'étoit la maison de Dieu. Il mit pied à terre en même tems, & cette Fadlalaction fit croire aux Bocariens que le Ciel lah pag. la lui inspiroit; mais ils ne furent pas long- 394. tems dans cette erreur, car dés qu'il fut entré, il monta dans une tribune, & fans se mettre en peine de témoigner quelque respect pour le lieu où il étoit, il fit un discours qu'il adressa aux plus considerables personnes de la Ville. Il leur déclara qu'il n'étoit monté dans la tribune, que pour leur dire qu'ils trouvassent au plûtôt les moyens de faire subsister son Armée; que la campagne étant dépouillée Mireonde toutes choses , ses troupes souffroient ; dip. 255. qu'ils se hâtassent d'ouvrir leurs magazins. Il descendit en même tems & sortit de la Mosquée. Zij

268

An. gr. 1120. Heg. 617. L'an du Serpent.

presserent d'executer ses ordres. Ils coururent à leurs magazins; mais ils les trouverent déja ouverts, car les Mogols ne s'étoient pas plûtôt vûs dans la Ville, qu'ils avoient commencé par se rendre maîtres de toutes les provisions. Il entra dans la Place une si grande quantité de Cavalerie, qu'on eût de la peine à loger tous les chevaux ; & les écuries étant toutes occupées, on fut obligé d'en mettre une partie dans les lieux qui n'étoient nullement destinez à cet usage. Un Historien déplore sur cela le sort

Alors tous les gens de Bocara s'em-

nation présenduë gols.

des Sçavans de Bocara. Aprés avoir peint la basselle des services que les Ennemis les obligerent à leur rendre ; Les Mogols, les Mo- 'dit il, se firent des écuries des bibliotheques. Ils renverserent les Livres, & par une profanation sans exemple, les Feuilles du glorieux Alcoran servirent de littiere aux chevaux, & furent foule aux pieds. Les Doctes qui avoient de la pieté se consolerent de ces desordres, parce qu'ils les rapporterent à la Providence, & un d'en-.tre-eux répondit à un Docteur peu résigné qui lui en parloit, qu'il faloit souffrit ces maux sans murmurer ; puisque c'étoit le vent de la colere de Dieu qui souffloit sur eux. Tous les autres fure it inconsolaDE GENGHIZCAN. 26

bles, & quoi que la croyance de la pré-An, gr. destination console ordinairement les Ma-1+2 a. hometans dans leurs malheurs, néan-Heg. moins elle ne fut pas capable alors de mo-Lan du

derer leur ressentiment.

Lorsque Genghizcan eût pourvû à la subsistance de ses troupes, il se retira sous ses tentes, où il se reposa quelques jours pour donner le tems à ses Soldats de se rafraîchir. Ce Prince aimoit à parler en public, parce que dés le commencement de son élevation, il avoit utilement éprouvé le pouvoir de son éloquence. Il fit assembler les personnes de Bocara les plus considerables. Les gens de Loy & de Mircon-Religion, les Vieillards & les principaux de p.256. Mahometans accoururent pour entendre fes volontés. Ils se rangerent autour d'une espece de tribune qu'on avoit élevée dans la campagne, où le Grand Can monta: Il commença son discours par les louan- Fadlalges de Dieu, & par un détail des graces lab pag. qu'il en avoit reçues. Il représenta en-395. fuite à ses Auditeurs combien ce grand Dieu étoit en colere contre eux, à cause des crimes de leur Sultan, qu'il accusa de perfidie & de mauvaile foy. Mais l'ac- Abulfation , ajoûta-t'il , la plas détestable & celle rage pag. qui étonnera le plus la posterité, c'est le 443. meurtre commis à Otrar par son ordre dans

Z iij

HISTOIRE

la personne de mes Ambassadeurs & des An. gr 1120. Marchands Mogols. Otrar a deja fenti Heg. ma vengeance & le perfide Gayercan , trop

fidele executeur des Commandemens injustes Scipent. & barbares du Roy de Carizme perdra bien-tôt la vie dans les fers où je le retiens. Enfin, il finit en disant que Dieu l'avoit choisi pour punir Mehemed de toutes ses injustices, & en même tems pour purger la terre de tous les autres Tyrans. Quand il avoit achevé une periode, il s'arrêtoit pour donner le tems aux Interpretes de l'expliquer, & de la faire entendre aux Carizmiens.

Abulfa- Aprés qu'il les eut long-tems entrete-443.

bligation qu'ils lui avoient d'avoir attivé la guerre chez eux, de l'intime communication qu'il se vantoit d'avoir avec Dieu, & du droit qu'il en avoit reçu sur tous les Etats de la terre, il vint au point pour lequel vrai semblablement il les avoit fait assembler. Il témoigna la satisfaction qu'il avoit des habitans de Bocara, de ce que sans violence ils avoient fourni à son armée les choses dont elle avoit besoin; mais il ajouta que cette action n'étoit qu'un leger essay de leur foumission, & que c'étoit uniquement pour les éprouver qu'il leur avoit orDE GENGHIZCAN.

donné de fournir à ses troupes dequoy Angr. subsister, puisque ses soldats pouvoient 1220, aisement prendre ce qu'il demandoit. 617. Présentement dit-il, j'axige de vous L'an du une plus grande preuve de vôtre obeissan- Serpent. ce. Je veux que vous me d'éconvristiontes Mirconles richesses que vous me d'éconvristiontes Mirconles richesses que vous avés cachées, & que de? 256, vous les remetties vous les remetties neut-à se mains de mes Officiers. Ce n'est pas tous encore. Je prétens que vous ne donniés aucune retraite aux gens du Sultan, & la manière dont vous txécuterés ce dernier ordre, me sera un témoignage assuré de vôtre bonne ou mauvaise volonté à mon égard. Aprés ce discours, il les congédia, & ils se mirent en état d'obéir, quoy

qu'en secret, ils déplorassent leur sort.
Le grand Can nomma plusieurs Officiers pour recevoir ces richesses; mais il leur commanda d'éxécuter ses ordres sans violence & de n'éxiger des habitans que ce qu'ils pourroient facilement fournir. Comme l'on faisoit dans cette Ville un grand commerce, l'or, l'argent & les pierreries y étoient en abondance. Sans parler des riches étosses que le luxe y avoit rendu fort communes. Une partie de tous ces biens sur portée dans le Tréfor Royal, les Officiers eurent le reste & les Soldats s'enrichirent.

An. gr. 1220. Heg. 617. Lian du

Les habitans de Bocara se seroient consolés de leur malheur, s'ils en eussent été quittes pour la perte de leurs biens; Ils auroient pû avec le tems en recouvrer d'autres; mais ces peuples devinrent Serpent. encore plus miserables; & scur bonté naturelle acheva de les perdre. Genghizcan, comme on l'a déja dit, avoit ordonné de ne receler aucun Officier ni foldat du Sultan. La plus grande partie

295.

des habitans avoient obéi. Cependant quelques autres persuadés qu'il ne seroit pas difficile d'éluder cet ordre, négligeoient de l'éxécuter, & tenoient cachez chez eux des parens ou des amis qui étoient soldats du Sultan. Les Officiers Incendie Mogols les découvrirent & en donnerent avis à l'Empereur qui n'écoutant que sa colere, commanda qu'on mît la Ville en Fadlal- cendre. Les Soldats Mogols se chargerent lah pag. volontiers de cette commission. Tous les quartiers furent bien-tôt embrazés, la plûpart des bâtimens étant de bois à cause de la difficulté qu'il y a d'avoir de la pierre au païs de Bocara. Ainsi cette grande Ville qui le matin pouvoit passer encore pour une des plus belles de l'Asie, n'étoit plus le soir qu'un triste amas de cen-

dres & de ruines. Tout ce qu'il y avoit

de plus précieux fut détruit, & toutes

rage p. 444.

les maisons, excepté quelques bâtimens An.gr. publics, comme les Mosquées & les Ca-112 or ravanserails qui étoient de brique, de617.

vinrent la proye des flammes.

Can du
Quoyque le Grand Can eut fait af Serpent.
fieger le Château, auffi-tôt que la Ville Mirconeut ouvert ses portes aux Mogols, il de 2.16

eut ouvert ses portes aux Mogols, il de p.256. n'en étoit pas encore maître. Il est vray que le désir de butiner rallentissoit l'ardeur des attaques. D'ailleurs les murailles étoient excellentes; elles étoient flanquées de bonnes tours, & les affiegez animez par le malheur de leur païs, employoient tous leurs efforts à se bien défendre. Cette forteresse pourtant aprés l'embrazement de la Ville ayant été presfée & attaquée par un plus grand nombre de troupes, par les habitans mêmes de Bocara, que Genghizcan faisoit servir par force, ne put résister long-tems. Le Gouverneur accablé de pots de nafte & de feux, & voyant la porte du Château embrazée se rendit à discretion. On le sit prisonnier de guerre avec toute sa garnison. On ôta la vie à tous les Gebbarans du Sultan, c'est-a-dire aux plus braves des grands Officiers. Il y en avoit plusieurs dans le Château; & c'étoient, dit Fadlallah, des héros qui se vantoient « d'être si legers & si prompts à éxécuter "

HISTOIRE

les ordres de leur maître qu'ils ne sen-An. gr. 1110. toient pas la terre sur laquelle ils mar-Heg. choient. Genghizcan ne voulut rien laif-617. ser dans ce pais-là qui pût lui faire de L'an du la peine, ou occuper une partie de ses Serpent.

Fadlal- troupes. Il fit razer le Château. lah pag.

295.

Néanmoins Bocara fut rebâti peu de tems aprés la mort de Genghizcan, par l'ordre d'Octaïcan fon successeur à l'Empire. La bonté du lieu y attira de nouveaux habitans, & cette Ville n'a pas été moins estimée depuis son rétablissement qu'elle l'avoit été avant sa ruine.

Abulfe - Son Territoire est rempli de plaines fer-

da p. 226, tiles en toutes fortes de biens.

Les Princes Zagatai & Octai avoient joint l'Empereur leur Pere avant l'embrazement de la Ville. Ils lui avoient rendu compte de leur expédition d'Otrar & il leur avoit témoigné la satisfaction qu'il avoit de leur conduite.

La ville de Bocara fut d'autant plus regretée que les Sciences & les Arts y avoient fleuri autant que dans aucun lieu du monde. Plusieurs habiles gens s'y étoient rendus célebres, & entre-autres le docte Avicene a Ce Philosophe fit la plus grande partie de ses études dans l'U-

<sup>4</sup> Bocara Ville des Sciences où étudia Avicene, grand Philosophe & Medecin.

DE GENGHIZCAN. niversité qui étoit de son tems dans cet- An. gr. te Ville, mais un autre lieu de ce païs-1220. là, un bourg nommé Afhana a fut celui de 617. fa naissance. Il dit lui-même qu'il apprit "L'andu à Bocara l'Alcoran & les lettres humaines: «Serpent qu'il les sçavoit avant l'âge de dix ans, a & qu'ensuite ayant appris l'Arithmetique, " il s'appliqua aux Mathématiques qu'il ... commença par la lecture d'Euclides.Qu'a- « prés cela, il s'adonna à l'étude de la .. Philosophie, de la Medecine & de la « Theologie, & qu'il y fit tant de progrés qu'il possédoit toutes ces Sciences à dix-huit ans; qu'aprés la mort de son ... pere, il se rendit à la Cour, où il fut " appellé à cause de la réputation qu'il « s'étoit acquise; qu'il y obtint des gou-.. vernemens, & fut si estimé de son Prin- .. ce qu'il devint son premier Ministre; sans .. pour cela cesser d'étudier.

Il mourut à Hamadan, l'an de grace 1036. Heg. 428. âgé de 38 ans, ou environ suivant la supputation hunaire de Bencasem b raportée à la solaire. Les Bin Ca-Orientaux assurent qu'Avicene a mission au jour plus de cent volumes tant en dans Vaprose qu'en vers. Et ils disent que ses syaraouvrages étoient appellez les ouvrages

a Afhana patrie d'Avicene.

b Bencalem Aftronome.

Histoire

1110. Heg. 617. L'an du Scrpent.

276 glorieux. Ils ont aussi remarqué qu'il aimoit beaucoup le vin & les femmes.

CHAPITRE

## Siege de Samarcande.

U ELQUE tems aprés la prise de Bocara, le Prince Touschi arriva 6/ irp.20. auprés du Grand Can son pere, qu'il trouva à une journée de Samarcande dans un endroit où l'Armée étoit campée dés la fin du mois de May. Il lui rendit compte de ses expéditions, & il n'oublia pas de lui vanter la conduite d'Elac Nevian dont il étoit accompagné. L'Empereur témoigna au Prince toute la joye imaginable de le revoir & fit un trés bon accueil à Elac. Il tint conseil avec eux sur le siege qu'il méditoit, & l'on dit qu'ils proposerent des avis qu'on suivit & qui furent trés-utiles.

Samarcande étoit alors la Capitale de vabschah. la Transoxiane. Cette Ville a toujours eû une grande réputation. C'est elle que les Chinois qui dans leur alphabet n'ont point la lettre, R, appellent Samahania; c'est la Maracande de Pline, de Strabon & des autres anciens. Elle avoit 70. sta-

DE GENGHIZCAN. des de tour, c'est-à dire environ trois An gr. lieuës de France, a au tems d'Alexandre 1220. le Grand; elle a eu depuis plus de douze Heg. lieuës de circuit, & elle les avoit aussi L'an du bien que Bocara, lorsque les Mogols Serpent. l'affiegerent; avec cette difference que Quintel'enceinte de Samarcande étoit beaucoup Curse. plus réguliere, & avoit plus de fortifications que celle de Bocara. Elle avoit douze portes éloignées l'une de l'autre Mehemet d'une lieuë. Ces portes étoient de fer & Nisavi de deux en deux lieuës, il y avoit un vie de G. bâtiment pour un grand corps de garde laledain. destiné à la seureté de la place. Outre cela les murailles étoient revêtues de facutHacreneaux & de tourelles pour combatre Golins. à couvert, & étoient entourées d'un fossé trés profond, sur lequel passoit un aqueduc qui conduisoit les eaux d'une petite riviere & les distribuoit dans tous les quartiers de Samarcande par des canaux de plomb; de sorte qu'il n'y avoit point de grande ruë qui n'eût ses eaux conlantes, & point de maison considerable qui n'eût sa fontaine. Ajoutez à tout cela que de certains tertres élevés il descendoit plusieurs autres ruisseaux qui formoient des jets & des cascades qui

a Quarto die ad urbem Maracandem perventum est L x x. stadiorum murum complectitur. 278

servoient à la décoration des places pu-1110. bliques & au plaisir des yeux. Les ha-Heg. bitans étoient sur-tout fort curieux d'a-617. voir de beaux jardins, & chaque maifon avoit le sien.

Serpent.

Il y avoit dans cette grande Ville un enclos appellé la ville interieure, qui avoit quatre portes, mais des murs sans défence. La Mosquée principale de Samarcande étoit dans cet enclos, aussibien que le Palais où le Prince faisoit fa demeure.

Facut

idem.

Un Historien rapporte que lorsqu'on montoit au haut de la forteresse pour voir la Ville, on n'appercevoit que des arbres & aucnn toit de maison. Ce qui n'est pas surprenant, puis qu'outre que dans sa grande enceinte étoient des champs labourables, des prez, & une infinité de jardins, l'on y voyoit encore des montagnes & des vallées. Il y a des Auteurs qui prétendent que cette Ville a été bâtie par Alexandre le Grand, pen-

Curfe.

dant le cours de ses conquêtes dans la Transoxiane & dans la Bactriane, & qu'il lui donna le nom d'Alexandrie, mais cette opinion a peu de fondement, de même que celle d'un Auteur Oriental qui s'est imaginé qu'elle avoit été bâtie par un Roy de l'Arabie heureuse nommé To-

DE GENGHIZCAN. baï. Elle subsistoit avant ce Tobaï, qui An. gracétoit de la famille des Tabateba, ainsi Heg. que l'assure Hezarfene dans l'histoire uni- 617. verselle d'Asie; elle subsistoit même avant L'an du Alexandre, & le Roy Arabe Tobaï n'y fit Serpent. construire qu'une porte, qu'on appelle Hezar encore la porte de Kesch, sur laquelle on Fene al mi a vû long-tems une lame de ser, avec gib, Hise une Inscription gravée en caractere Hou-universel tre son artiquité. Enfin Samarcande a été Afie.

Abulfale Siege de l'Empire du Grand Tamerlan , environ cent quarante ans aprés grapha. avoir été prise par les Mogols; & ce Prince la rendit une des plus belles de l'Orient, quoi qu'elle fût d'une plus petite étendue qu'auparavant. Il fit bâtir auprés une Ville qu'il appella Damas. Pen- Bin Adant son regne on fouilla dans les fonde-rabschah. mens des murailles, & l'on trouva des Hist. de médailles en caracteres Cufiques, cir-lan. constance qui doit faire juger qu'un Prince Mahometan l'avoit fait rebâtir.

L'Empereur Mogol n'apprit que fort Mircontard que le Sultan s'étoit retiré dans Sa-dep. 260. marcande; c'est pourquoi il ne put prévenir sa retraite ni son passage en Corassane, quelques troupes qu'il eût envoyées aprés lui. Il ne songea donc qu'à saire faire les préparatifs de ce Siege, qui lui parut deAn. gr. 1220. Heg. 617. L'an du Serpenn.

voir durer long-tems. En effet, le grand nombre de gens de guerre qui étoient dans la Ville, l'abondance des provisions qu'il n'avoit pû empêcher qu'on y fist entrer, quoiqu'il se fist faist de quantité de postes propres à incommoder les habitans; enfin les murailles, les fossez, tout sembloit promettre une résistance extraordinaire.

Mireon- Mehemed ne doutant point que cette de p. 160: Ville ne fût affiegée par les Mogols, y avoit fait entrer jusqu'à cent dix mille hommes, dont soixante mille qui étoient Turcs, avoient des Commandans fort renommés: & les autres, dit Fadlallah,

> a Tagic fignific Turcoman selon Fadlal'ah, mais selon le Dictionaire Persan & Turc de Nimet Allah, ce soat les naturels de Petse qui ne sçavent pas la langue Turque,

Gen-

DE GENGHIZCAM. 28

Genghizcan étant arrivé devant Sa- An. gr. marcande, fit reconnoître la Place, for- 1 2 2 0. ma le Siege, donna ses ordres à ses Lieu-Heg. nans Generaux, marqua lui-même les 1.7 an du postes qui vouloit qu'ils occupassent, & Serpent. lor sque les machines surent dressées, il sit Abulfafaire plusieurs attaques en même tems rage pag. pour étonner les assiegez. Ceux-ci non- 444sculement les soutinrent avec vigueur; mais quelques-unes de leurs meilleures troupes firent une sortie avec tant de ré-samar. solution & de courage, qu'ils renverse-candi das rent tous ceux qu'ils rencontrerent ; & ils Intikhab avoient déja tué un grand nombre de Salatine. Mogols, lors que s'appercevant qu'il accouroit de toutes parts des troupes au secours des assiegeans, ils rentrerenten bon ordre dans leur Ville avec quantité de prisonniers. Cette sortie encouragea les assiegés à en faire d'autres tous les jours, si bien que tantôt les uns & tantôt les autres ayant l'avantage, il périt en peu de tems un grand nombre de braves gens de chaque côté.

On peut juger par ces commencemens Con que les Mogols auroient éprouvé dans mircette entreprife toutes les difficultez que des affiegeans peuvent trouver devant une Ville forte & bien munie, si la division ne se fut point glissée parmi les assie-

Aa

An. gr. 1220. 617. L'an du

gez. Mais tant de peuples de Nations différentes qui étoient dans la Ville ne pûrent s'accorder, & la mésintelligence plûtôt que la terreur forma deux partis. L'un vouloit qu'on rendît la Ville, pour Serpent.

éviter le pillage & la mort qui étoit cereair p. 20. taine si les Mogols l'emportoient d'assaut, & l'autre dont Alubcan Gouverneur de la Place étoit Chef, se fiant plus au nombre & à la valeur de la garnison, qu'à la bonne foi des Mogols, étoit d'avis qu'on continuât la défense jusqu'à l'extrêmité, pour l'honneur du Sultan & pour l'interêt de la Religion.

Les deux partis ne pouvant se réunir, cesserent d'agir ensemble. Le Couverneur qui tenoit le Château, se fortifia dans les meilleurs postes de la Ville; & ceux qui opinoient à se rendre, se saisirent d'une porte, pour avoir la liberté de traiter avec les affiegeans, s'ils le jugeoient à propos, sans la participation des Abulfa- autres assiegez. Le parti opposé à celuiragepag. du Gouverneur avoit pour Chef le Cady & le Moufty de Samarcande, avec

445

plusieurs autres Seigneurs qui s'étoient brouillez avec Alubcan, & qui pour la plupart étant du Pais, souhaitoient de conferver leurs biens.

Le Cady & le Moufty furent nommez

DE GENGHIZCAN par les gens du parti pour aller trouver le An. gr. Grand Can; & tâcher d'obtenir de lui 1220. une composition honnête. Aprés qu'ils Heg. l'eurent salué, ils lui demanderent les L'an du choses qu'ils vouloient. Ensuite interce- Serpent. dant pour les autres assiegez, ils le supplierent de leur pardonner la résistance mir. qu'ils avoient faite, & qu'ils avoient été obligez de faire par la fidelité qu'ils devoient au Sultan; & afin que l'Empereur Mogol ne leur reprochât point à euxmêmes qu'ils trahissoient leur devoir, ils lui dirent qu'ils ne faisoient cette démarche que parce qu'ils s'y sentoient poussez par une puissance superieure. Qu'ils reconnoissoient bien que Dieu les vouloit assujettir au Grand Genghizcan, dont ils imploroient la clemence, en lui promettant une soumission aveugle tant pour eux, que pour tous ceux qui étoient dans la Ville.

Quoyque Genghizcan eut reçû avec beaucoup d'honnêteté le Cady & le Moufety, il ne leur accorda pas tous ce qu'ils lui demandoient. Peut-être même leur auroit-il tout refulé, s'il n'eut craint que le défespoit réünissant les esprits, ne leur inspirât la résolution de se défendre jusqu'à l'extrémité. Ce qui auroit rendu la conquête de Samarcande sort incertaine,

An. gr. 1 2 1 0. Heg. 617. L'an du Serpent.

& nuy par conséquent à ses desseins. If accorda seulement la vie & les biens au Cady, qui portoit la parole, au Moufty, & à ceux de leur parti; mais il ne voulut accorder aucune grace aux assiegez du parti contraire, quelque priere que le Cady & le Moufty lui fissent de les comprendre dans la capitulation. Il envoya des Commissaires avec des troupes pour se Aboul- saisir de la porte, a qu'on lui devoit

sair p 21 livrer avec ordre d'épargner la vie de ceux que le Cady & le Moufty protegeroient. Tous les gens de leur parti se retirerent auprés d'eux. Ensuite on les fit tous sortir de la place, on les distribua par centaines dans la campagne, & l'on compta plus de cinquante mille personnes.

Cependant le Gouverneur occupoit les lieux de la Ville qui étoient de plus difficile abord, & croyant que la résistan-ce qu'il pourroit faire, lui feroit obtenir une meilleure composition que celle qu'on lui destinoit, car il sçavoit bien que Genghizcan avoit résolu de ne lui faire aucun quartier, il se préparoit à lui faire changer de résolution, ou à mourir glorieu-

<sup>:</sup> A Cette porte s'appelloit la porte de la Mof-**G**HĆC

sement pour son Maître. Les Mogols An. gr. attaquerent Alubcan qui soûtint leurs efforts avec une vigueur extraordinaire. On
617. ne put le forcer pendant quatre jours; L'an du mais le cinquieme, voyant que tous ses Serpent. postes étoient pris, & qu'il ne restoit plus que celui qu'il défendoit en personne, il résolut de périr ou de se tirer du danger où il étoit par une généreuse audace-Il forma le dessein de s'ouvrir un passage au travers de l'Armée ennemie. Il communiqua ses desseins aux principaux Officiers de ses troupes, qui l'approuverent, & lui promirent d'exécuter tout ce qu'il voudroit leur faire entreprendre. Comme l'affaire presson, & que la di-Mircon-ligence seule pouvoit les sauver, il leur marqua le moment qu'il crut le plus propre à fortir de son poste. Mille Cavaliers choisis se chargerent seulement de ce qui pouvoit ne les point embarasser; chacun se mit en état de suivre son commendant, & au fignal que donna le Gouverneur, il traversa le camp des Mogols qu'il surprit, & se sauva malgré eux

Les soldats qui restoient dans la Ville Prise de ayant appris la retraite du Gouverneur, Samarperdirent courage, & les Mogols surent 1220. bien-tôt maîtres de la place, qu'ils pille- Heg.617.

avec la troupe.

An. gr. 1220. Heg. 617. L'an du Serpent, 186

rent. Ils en ruinerent les Murailles & firent main basse sur trente mille hommes, qui composoient le reste de la garnison, qu'on avoit tirés de certaines tribus Turques autrefois sujettes à la mere du Sultan, & parmi lesquels le Prince de Cangouli se trouva avec cinq ou six autres petits Princes. Plusieurs habitans périrent aussi. On fit sortir les personnes de l'un & de l'autre sexe qu'on vou-Iut faire esclaves. Les gens de métier qui pouvoient bien être au nombre de trente mille, furent distribuez aux Princes, aux Generaux, & aux autres Officiers de l'armée. On pardonna au reste des habitans, à condition qu'ils fourniroient 200. mille dinars ou écus d'or pour leur rachat, & on fit cesser le pillage aprés que les troupes se furent chargées de butin. Quelque douleur que ressentiffent tous ces malheureux habitans de voir leur Ville pillée, ils ne laisserent pas de sentir quelque joye de pouvoir vivre encore avec leurs parens, & de joiiir de ce que leurs ennemis ne purent emporter. La réduction de Samarcande fut d'autant plus agreable à Genghizcan, qu'il ne s'y attendoit pas si-tôt. Il sit mettre la Ville dans l'état qu'il fouhaitoit, & aprés avoir fait quelque tems reposer

les troupes, il donna des recompenses à An. greeux qui en avoient merité, & se pré-1220.
para à exécuter d'autres entreprises. Ce 617, tut dans ce tems-là, & hors de la Ville L'an du de Samarcande dans un lieu nommé Serpent, Gheucserai que Gaïerean fut mis à mort

par ordre du Grand Can.

La Ville de Samarcande, felon Ulug- Siruabegh, qui en a été le Souverain est au 40. tion de degré de latitude & située dans l'ancienne Samar-Sogdiane, car la Province même & la riviere qui l'arrose sont encore aujour-begh Geo-d'huy appellées Sogde. Elle est bâtie graphie dans la partie Meridionale de ce Fleuve qui est celui dont on a dit que les eaux Geograétoient distribuées dans la Ville par des canaux. En coulant au dehors des murs de Samarcande, il rendoit la campagne plus belle, & les promenades plus agreables. Ses bords qui étoient chargez d'arbres fruitiers produisoient un grand revenu, & une partie des fruits appartenoit à certains Mages, à qui on l'avoit leguée, à condition qu'ils prendroient garde à ce qui se passeroit sur cette riviere, & que pour cet effet ils habiteroient le long de ses rives, l'hyver & l'été.

Présentement Samarcande est conside-Tacut das rable, non seulement à cause des avan-Golius. rages dont je viens de parler, & de la

An gr. 12 20. Heg. 6 I 7. L'an du Scrpent. Abulfeda Geo-

graphe.

bâties & pavées de trés belles pierres qu'on prend fur une montagne appellée Cuhac, a mais aussi à cause du commerce de la grande Tartarie, des Indes, & de la Perse, d'où l'on y porte toutes sortes de marchandises. Outre cela, c'est cette Ville qui fournit à l'Indostan les plus beaux fruits qui s'y mangent tant verds que sees. Ses habitans en font un grand commerce; & c'est de ses jardins qu'on tire ces excellens melons qu'on fert aux Indes, en plein hyver, fur les tables des grands Seigneurs. Il s'y fait aussi du papier de soye b le plus beau du monde, La lettre Turque qui fut envoyée au Roy en 1675, par le Roy de Perse, étoit écrite fur du papier de Samarcande, & celui sur lequel il écrit ordinairement ses lettres se fabrique à Esterabad & s'appelle Abadi. Enfin il y a dans Samarcande une celebre Academie des Sciences. Un Prince Uzbec e est présentement Souverain de cette Ville. Quoyqu'il soit moins puissant que ces prédecesseurs. Il l'est beaucoup plus que les Cans de Balc

a Cuhac Montagna.

b Beau Papier de Soye à Samarcande.

c Les Uzbecs Souverains de Samarcande dans le tems prefent.

DE GENGHIZCAN. 289

& de Bocara qui font Uzbecs comme An. gr. lui. Ces trois petits Souverains font pref. 1220, que toujours la guerre au Roy de Perfe, 617, & font toujours liguez ensemble contre L'an du lui.

## CHAPITRE IV.

Genghizcan envoye trente mille hommes fons la conduite de trois Generaux à la pourfuite du Sultan de Carizme; leur route par la Corafane. Mort du Sultan Mehemed, Roy de Carizme.

VANT que l'Empereur Mogol fût arrivé devant Samarcande, il avoit appris que le Sultan de Carizme en étoit forti, & s'étoit fauvé le long de l'Oxus vers le pais de Termed. Il fit aussi-tôtun détachement de trois mille chevaux pour le poursuivre, & ce corps de troupes conduit avec une diligence extrême & par d'habiles gens, mit la terreur dans tous les pais que les Mogols avoient à criodre, & rompit toutes les mesures du Sultan & du Prince Gelaleddin son fils. Ces troupes étoient commandées par Hubbé Nevian, Suida Behadeur, & Emir Touquer. Ils avoient

An. gr. 1220. Heg. 617. L'an du Serpent. tous trois rang de Princes parmi les Mogols. L'Empereur, afin qu'ils fuffent moins embarraffez, ne leur avoit donné à chacun qu'un Toman, c'est-à-dire dix mille hommes. Il leur avoit ordonné de ne se point séparer d'une maniere à ne pouvoir se rejoindre, & de vivre toujourdans une parfaite union. Voicy la substance des ordres qu'ils reçurent de ce

Prince.

Alles, leur dit-il, alles en diligence. Ordre de Gen- Faites tous vos efforts pour joindre le Sulghizcan à tan. Saisisfez-vous de sa personne & me les trois l'amenez. Si quelque Prince ami ou enne-Zahaby & le punissez. D'ailleurs ne faites aucun ans Inaans in-tikhabfa- acte d'hostilité, & nemaltraités point ceux qui voudront se rendre à vous & être de latin. mes amis ; à moins que dans la suite , ils ne changent & ne deviennent mes ennemis. Ence cas-là, châtiez-les severemene, ne leur faites point de quartier. Pour moy, aprés avoir pris Samarcande, je poursuivray les Enfans du Sultan par tout ou ils oseront paroître. Je passerai même l'Ozus pour rompre les fures qu'ils pourroient prendre. Alles de tous côtez fans menager ni le tems ni vos peines. Faites ce qui sera nécessaire pour mon service. Levés des troupes s'il le fant, & si vous DE GENGHISCAN.

ne rencontrez pas le Sultan dans les endroits An. gr. de Perse où vous ires, penetrez jusques à 1220. Derbende en Georgie. Si quelques Princes 617. s'opposent à voère passage, forces les. L'an du Prines leur pais & venes me rejoindre dans Serpent. le mien par le Capschac, & par les autres

lieux que vous trouverez au Nord de la Mer Caspienne, & que vous rangerez

fous mon obeiffance.

Ces trois Generaux aprés avoir pris congé du Grand Can, partirent à la tête de leurs troupes au mois de Juin de l'année 1220. Un faux avis qu'on leur donna, les fit marcher vers la frontiere des Indes. Ainsi passant l'Oxus, ils entrerent dans le pais de Balc, ils y firent une exacte recherche du Roy deCarizme; mais n'en pouvant apprendre aucunes nouvelles, ils prirent des guides & tirerent vers la Corassane. Le General Touquer s'avança vers les Indes, & les autres tournerent tout d'un coup vers Herat Capitale de la Corassane. Le Prince Eminmalec Gouverneur de cette Ville & parent du Sultan, fut surpris d'une fi prompte expédition, & ne se trouvant pas en état de se défendre, prit le parti de se soumettre. Il envoya un officier au devant de Hubbé Nevian & de Suida Behadeur pour traiter avec

DE GENGHIZCAN.

de son armée au lieu où étoit la leur. An. gr. Lorsqu'Hubbé & Suida furent auprés : 2 20. de Zavé, ils demanderent des rafraî- Heg. chissemens; mais les habitans fermerent L'an du leurs portes & ne voulurent rien accor- Serpeut. der. Les Mogols qui manquoient alors Fadlalde vivres, envoyerent prier le Gouver- lah pagneur de la Ville de ne leur en point re- 396. fuser; mais quelques prieres & quelques offres-qu'ils fissent, ils ne purent obtenir aucunes choses, ce qui les irrita si fort qu'ils se préparerent sur le champ à prendre la place. Les Soldats s'y porterent avec d'autant plus d'ardeur, qu'on leur en promettoit le pillage, outre qu'ils souffroient déja par la disette. Ainsi, quelque résistance que pussent faire les Prise de assiegez, les Mogols emporterent la pla- la ville de ce en trois jours, non sans perdre beaucoup de monde; mais cette perte les rendit fi furieux, qu'ils firent passer sous le sabre tous ceux qui tomberent entre leurs mains. Ils pillerent ensuite les maifons, & se saisirent de tout ce qu'ils purent enlever.

Zavé est une Ville de médiocre grandeur, située entre Herat & Nischabour louerdy au 35 degré 20. minutes de latitude. Plu- Geografieurs hommes illustres y ont pris naiffance.

4 HISTOIRE

Les Mogols aprés s'être repolés pen-An. gr. 1 2 2 0. dant quelques jours, marcherent vers Heg. Nischabour sur l'assurance qu'un Espion leur donna que le Sultan y étoit entré. Ils L'an du y envoyerent quelques personnes propres à observer l'état des choses. On leur rede p. 163. commanda sur tout d'apprendre des nouvelles du Roy de Carizme, de s'informer s'il étoit dans cette Ville, ou s'il en étoit forti, quelle route il avoit prise, & en in où il pourroit être. Ces Mogols ne furent pas dans Nischabour, qu'on pénétra le sujet qui les y avoit fait venir. On les traita fort bien, & on députa vers les Generaux trois personnes considerables

avec eux.

Ces Députez qui avoient un plein pouvoir d'offrit tout ce qu'ils jugeroient à propos, sans crainte d'être désavoüez, aprés avoir fait les soumissions du Gouverneur, & de la Ville, promirent de donner tout l'argent qui leur sut demandé, avec tous les rafraschissemens dont l'Armée avoit besoin. Ils s'obligerent même à payer tribut au Grand Can, & à ne point seconir ses Ennemis. A ces conditions, les habitans ne reçurent aucun déplaisir. Ils obtinrent même du General Hubbé une fauve-garde pour se garantir de la violendauve-garde pour se garantir de la violendauxe-garde pour se garde pour se ga

& même parens du Sultan pour traiter

ce des Tartares qui pourroient venir aprés An. gr. eux. Ce qui étoit arrivé dans le Pais de 1220. Herat les obligea de prendre cette pré- 617, caution. Au reste, les Députés de Nis- L'an du chabour ne firent point difficulté d'avoiler Serpent. que le Sultan étoit venu dans leur Ville; mais ils assurerent en même tems qu'il en étoit sorti pour aller vers l'Hircanie Persienne, ou Yrac Agemi, Païs des anciens Parthes, & cela à la perfuasion du Prince Amededdin dont ce Roy étoit accompagné. Ils ajoûterent que cet Amededdin étoit fils du Visir Rucneddin , Prince de l'Yrac Agemi & l'un des fils du Sultan de Carizme; qu'ayant envie de retourner dans la Perse où il avoit ses plus cheres habitudes, il avoit persuadé à son grand pere fur l'esprit duquel il avoit beaucoup de pouvoir, de s'y retirer & de quitter la Corassane; en lui disant que la Province de l'Yrac abondoit en hommes, qu'on y leveroit aisément une grande Armée, & que par le credit de son pere Rucneddin, on y trouveroit toutes les choses necessaires, pour être bien-tôt en état de se venger de Genghizcan.

Mais Amededdin trompoit le Roy, & ne pouvoit lui donner un plus mauvais conseil, car il s'en faloit beaucoup que l'Yrac fût aussi considerable que la Co-

Bb iiij

296

An. gr. 1 2 2 0. Heg. 617. L'an du

rassane qu'il lui faisoit abandonner. La Corassane contenoit les Villes les plus peuplées, & les Provinces de l'Asie les plus belles & les plus riches. L'Aria des anciens si celebre par sa fertilité n'en fai-

Scrpent.

foit qu'une partie. La Bactriane qui n'édans se toit pas moins peuplée, moins grande ni Notes sur moins abondante en étoit alors une autre, Alfergani & l'ancienne Parapornise require a sur a l'ancienne Parapornise require a sur a su & l'ancienne Parapomise pouvoit passer pour la moindre! Voici les limites qu'Abulfeda lui donne:

Il borne la Corassane à l'Occident par dap. 109. la Jurgiane, qui est la Margiane des Anciens, & par le grand Desert qui la sépare de la Province d'Yrac Agemi, qu'on appelle aussi l'Hyrcanie de Perse, ou la partie montagneuse du Païs des Parthes. Il sa termine au Midy par la Province de Comus, qui est la Comisene de Ptolomée, & encore par ce Desert qui la sépare de la vraye Perse. Il met à son Orient les Indes & le Segestan, que Quinte-Curse nomme le païs des Susitaniens, & enfin il dit qu'au Nordelle est environnée de la Transoxiane & du Turquestan. Quelques-uns mêmes veulent que ses

Geograi he.

frontieres touchent à la Sogdiane; ce quiprouve que le païs de la Corassane est, d'une vaste étenduë. Aussi a-t'il eu souvent le titre de Royaume, dont Balc a An. gr.

l'a été à lon tour, & en dernier lieu Scha- 6,17.

L'a été à lon tour, & en dernier lieu Scha- 6,17.

Ifimaël voulut que ce fût Meschehed. Les L'an du Princs Uzbecs possedent présentement la Serpent, meilleure partie de la Corassan, & le reste est sous la domination du Roy de

Perfe.

Cependant le Sultan de Carizme étant Abulfedaforti de Nischabour se rendit à Bestam, p. 2071 Ville forte & agréable, située dans le Tabarestan au 36 degré 20. minutes de latitude. Dés qu'il y fut arrivé, il fit venir dans la falle du château l'Emir Omar un des Maîtres d'Hôtel de sa Maison, qui étoit de ce Pais-là. Il lui montra dix coffres scellez du Sceau Royal, & lui demanda s'il sçavoit ce qu'ils renfermoient. L'Emir répondit que non. He bien , lui Mebe-dit le Sultan , ils sont remplis de pier-med Nireries, dont il y en a plusieurs d'un prix de Gelainestimable. Le Roy ajoûta qu'aucun hom-leddinme du monde , à la réserve de deux personnes qui étoient présentes, ne sçavoit ce qu'il y avoit dans ces coffres. Ensuite il lui ordonna de les faire transporter dans la forte citadelle d'Ardahan, ce qu'Omar. exécuta sur le champ.

Mehemed leva quelques gens de guerdans Gore, à Bestam, & continua d'en lever jusqu'à lius.

fait mourir son oncle, se mit à la tête du 1210. plus petit détachement des Mogols, & fit Heg. fi bien qu'il découvrit la route que ce L'an du Prince avoit prise. Il s'avança jusqu'au Serpentprés d'Estedad, où quelques Païsans lui dirent que le Roy de Carizme étoit dans un Bourg voisin de la mer Caspienne; où il assistoit tous les jours aux Prieres publiques que l'Imam faisoit dans la Mosquée aux heures accoûtumées. Et un Historien a écrit que ce malheureux Sultan fondoit en larmes, lors qu'il y entendôit lire l'Alcoran, qu'il y sit même plusieurs vœux à Dieu; qu'il promit à haute voix d'observer ponctuellement ces vœux, & sur tout de gouverner ses peuples avec autant de donceur que d'équité, s'il se tiroit du péril où il étoit, & qu'il se vît rétabli sur son trône.

Cependant les Mogols conduits par le traître qui leur servoit de guide, environnerent le bourg où on leur avoit dit que le Roy devoit être. Ils le manquerent pourtant, car comme il se défioit de tout, il se tenoit sur ses gardes, & il avoit au bord de la mer un bâtiment tout équippé, pour s'y jetter en cas de besoin. Il s'y embarqua sur le premier avis qu'on lui donna de l'approche des 300

An. gr. ennemis. Cette nouvelle lui fut apportée 1120 par un sujet sidelle, qui ne voulut pas fleg. que son Prince tombât au pouvoir des L'an du Mogols; mais il étoit tems qu'il reçût serpent cet avis, car tout ce qu'il put saire, sut de

L'an du Mogols; mais il étoit tems qu'il reçût Serpent. eet avis, car tout ce qu'il put faire, fut de Méhr-gagner le bord de la Mer, & d'entrer nud Ni-gagner le vaisseau. A peine eut il fait lede Gela-ver l'ancre, que ses ennemis parurent leddin. sur le rivage, d'où voyant qu'ils avoient

sur le rivage, d'où voyant qu'ils avoient manqué deur proye, ils tirerent inutilement quantité de fléches. Il y eut même des Tartares, qui s'étant jettés en mer pour le suivre à la nage, furent en gloutis par les flots. Ce miserable Roy étoit donc réduit à cette extremité, & comme si le poids de sa mauvaise fortune n'eut pas fuffi pour l'accabler, il gagna une pluresse, dont la douleur devint si pressante, qu'il fut obligé de relâcher dans une Isle nommée Abiscon. Là malgré tous les maux qu'il souffroit, ses sentimens étoient encore partagez entre la mort & la vie. Est-il possible, disoit-il, que de tous les pais que je possedois, ib ne me reste plus que deux coudées de terre? Que le monde est une demeure mal affurée & que ceux qui l'habitent doivent pen s'y fier, puis qu'on y est expose à tant de malheurs. Il s'abandonnoit à ces tristes réflexions, & n'étoit capable de sentir

aucune joye que celle de se voir en quel-An. grique seureté dans cette Isle.

Effectivement les Mogols ne s'imagi- 6,17, nant pas qu'il dût s'arrêter dans une L'an du Isle déserte, croyoient qu'il passeroit la Serpent. Mer pour se retirer dans le pais de Carizme, où chez quelque Prince voisin. C'est pourquoy Hubbé Nevian & Suida Behadeur ayant été avertis de la fuite du Sultanen firent aussi-tôt part au Grand Can qui ne manqua pas de le faire cher-

cher dans le païs de Carizme, & par tout où il crut qu'il pourroit être.

Pendant ce tems-là Mehemed, quelque soin que ses Officiers prissent de le divertir, étoit enseveli dans une profonde mélancolie. Néanmoins pour reconnoître leur zele & leur fidelité, il leur donna des charges dont son successeur les fit jouir dans la suite, car ce malheureux Roy acheva fon destin dans l'Isle d'Abiscon. Il mourut de sa pluresie que les Medecins ne purent guérir, quoy qu'ils y employassent tous les secrets de leur Art. Peu de jours avant sa mort, le Prince Gelaleddin ayant sçû qu'il étoit dans cette Isle, s'y rendit se- p. 52. cretement avec deux de ses freres : Le Sultan qui l'attendoit le voyant arrivé, lui dit. Prince vous êtes celui de mes enAn. gt. fans que je croy le plus capable de me 1220 venger des Mogols. Ainsi, je revoque l'atte Heg. que j'ay fait aurresois à la sollicitation de 12'an du Reine ma Mere, en faveur de mon sils Serpent: Coutbeddin. Il nomma donc Gelaleddin

la Reine ma Mere, en faveur de mon fils Courbeddin. Il nomma donc Gelaleddin pour son successeur à l'Émpire, & il ordonna aux autres Princes les fils d'obéir à leur frere comme à leur veritable maître. Ce qu'ils promirent de faire. En même-tems il lui donna son épée & le renvoya pour vaquer aux affaires de l'Etat; ensuite il expira sous une petite tente qu'on lui avoit dressée. Schamseddin Mahmonde fon premier valer de chambre, lava austi-tôt son corps, l'enveloppa d'une chemise n'ayant pas d'autre toile pour l'ensevelir. Telle fut la fin de ce puissant Roy qui fut inhumé dans l'Isle, comme le plus pauvre des Musul-

Fadlal mans, Mais quelques années aprés, le lab pag Sultan Gelaleddin fit enlever ses os qui furent portés avec pompe dans la For-

teresse d'Ardahan.



A. gr. 1220, Heg. 617.

## CHAPITRE V.

Siege de la Ville de Carizme, capitale Serpent, du Royaume du même nom. Avanture de la Reine Turcan - Catun, Mere du Roy de Carizme.

ANDIS que ces choses se passoient dans l'Isle d'Abiscon, Genghizcan cair p. 211 qui étoit à Samarcande ordonna aux trois Princes ses Filsaînez, d'aller conquérir le Royaume de Carizme; & pour y réiissir plus facilement, il leur donna la moitié de ses troupes avec un pouvoir égal ainsi qu'il avoit fait à Octaï & à Zagataï, lors qu'aprés la journée de Caracou, il les avoit envoyez à Otrar. Il se perfuadoit que plufieurs Generaux & particulierement des freres agissant de concert devoient avoit de plus heureux succés, que si le commandement n'étoit qu'entre les mains d'un seul. Mais l'experience lui fit connoître qu'il se trompoit dans son opinion. Pour lui, il résolut aussi-tôt que les Princes seroient en marche, d'aller à petites journées dans les pais de Transoxiane, qui n'étoient pas encore réduits, & d'affieger les Villes

Caroli Cooli

HISTOIRE

An. gr. 1220. Heg. 617. L'andu Serpent. qu'il jugeroit à propos , en attendant qu'il reçût des nouvelles du Sultan Mehemed.

Le païs de Carizme est celui que Ptolomée a nommé Chorassina. Il avoit à son Orient la Transoxiàne, la Corassina à son Midy, & il étoit séparé de l'une & de l'autre de ces Provinces par des deserts. Il avoit au Nord la grande Tartarie, à l'Occident la Mer Caspienne, que plusseurs Geographes Orientaux appellent le Lac de Carizme, & il y avoit encore quelques païs de Turcs de ce côté-là. La Ville capitale aussi appellée

Abulfeda Geographep. 223. pellent le Lac de Carizme, & il y avoit encore quelques païs de Turcs de ce côté-là. La Ville capitale auffi appellée Carizme, nommée depuis Corcange par les Perfans & Orcange par les Mogols, étoit à lors à fix petites journées de la Mere Caspienne, & située sir le bord Occidental de l'Oxus au 42. degré de latitude. Toute l'étenduë du vray païs de Carizme n'étoit que depuis la 37. jusqu'au 42. degré de même latitude; ainst qu'il s'étendoir en longitude depuis le 92. degré jusqu'au 96. inclusivement, c'éth'à dire qu'il n'avoit guere plus de 72. licties de l'Orient à l'Occident.

Mehemed Nifavi vie de Ge laleddin.

di Comme la commodité des rivieres produit ordinairement des l'abitations, la partie la plus confiderable de ce petir Royaume étoit dans le voifinage de l'Oxus. Les Villes qu'on voyoit fur les

poigs

DE GENGHIZCAN.

305 bords de ce Fleuve étoient toutes bâties An. gr. de briques, & fort proches les unes des 1220. autres. Il y en avoit de tres belles du 617. côté du midy. Celles qui étoient plus L'an du avant dans les terres paroissoient les moins Serpent. confiderables. On donnoit auffi le nom de Carizme à toute la Transoxiane, & à plusieurs autres Provinces où il y avoit de beaux Gouvernemens. Ce pais étoit plein d'habiles gens qui aimoient la Philosophie & les belles lettres. La Poésse y est encore en regne, & il y a peu d'Orientaux plus polis que ceux-là. Ils s'appliquent fort à la Musique, on plûtot ils font naturellement Musiciens, & c'est de leurs enfans qu'on a coûtume de dire dans le Levant qu'ils ne pleurent qu'en musique.

Les Princes Touschi, Zagataï & Octaï ayant reçû les ordres du Grand Can leur pere, firent faire dans Samarcande la plûpart des préparatifs de l'expedition dont ils étoient chargez. On vit bientôt une infinité de chariots remplis de provisions, & de munitions de guerre; de matieres combustibles, d'outils, de beliers & de machines toutes prêtes. Genghizcan avoit toujours beaucoup de

pes. Il ordonna aux Princes d'affieger An.gr. d'abord la capitale de Carizme, afin d'é-1 2 2 0. Hcg. tonner les autres villes, & de tâcher de 617. se rendre maître du Royaume par une L'an du seule action. Il ne laissa pas de prendre Serpent. toutes les précautions necessaires pour

faire réuffir cette entreprise, parce qu'il étoit persuadé que la Ville de Carizme seroit bien défenduë, tant à cause que c'étoit le lieu le plus chéri du Sultan, qu'à cause que la Reine Turcan - Catun sa mere y avoit toujours sait sa residence depuis la mort du Roy Texisch son

Mehemed mari. Effectivement cette Princesse à qui le Sultan avoit laissé la disposition en-Nifavi vie de Getiere du gouvernement de ce pais, ailaleddin. moit beaucoup la ville de Carizme, & la tenoit dans un trés bon état.

Catune.

Cette Reine étoit fille d'un Roy Turc la grande nommé Hanqueschi, & le pere du Sultan Mehemed l'avoit épousée avec toute la pompe & les ceremonies observées aux nôces des filles des plus Grands Rois. Le Roy Turc ne mourut qu'aprés son gendre, mais comme il n'avoit point d'enfant mâle, les peuples qui lui obéissoient se retirerent presque tous après sa more auprés du Sultan Mehemed son petit fils, qui ne manqua pas de s'en servic utilement pour étendre les bornes de son

DE GENGHIZCAN. Empire assés loin chés les Turcs. Par ces An. gr. confiderations, Turcan - Catun avoit une 1 2 20. autorité presque absoluë dans l'état de Heg. fon fils, qui ne se contentant pas de la 617. laisser maîtresse du pais de Carizme , Serpent. faisoit peu de nouvelles conquêtes sans lui en donner une partie.

Elle avoit pour Secretaires de ses commandemens, sept des plus habiles hommes de son tems. On lui donnoit le titre de Codavende Gehan, c'est-à-dire la Dame du Monde, & sa puissance étoit si bien établie dans l'Empire, que lorsqu'il se rencontroit de doubles expéditions de Mehemed & d'elle fur une même affaire, on n'en regardoit que la datte, & la derniere étoit exécutée sans opposition, tellement que l'autre demeuroit nulle, quoyque signée de la main même du Sultan. Dans ses expeditions, elle prenoit la qualité de protectrice de la foy & du monde, & de Reine des femmes. Son seing étoit : Je me mets en la protection de Dien seul. Elle l'écrivoit avec une fort große plume, & le peignoit si adroitement qu'il étoit trés malaisé de le contrefaire. Elle avoit un esprit superieur. Elle protégeoit les foibles contre les puissans, & lors qu'on lui de-dans la mandoit justice, elle examinoit l'affaire laleddin.

 An. gr.
 1 2 2 0.
 Heg.
 6 1 7.
 L'an du Serpent.

avec tant d'attention, que se jugemens étoient toujours équitables. Il n'étoit permis à personne de la solliciter pendant qu'elle s'instrui'oit d'une chose sur la regardoient comme leur mere, parce qu'ils ressentionent souvent des effets de sa liberalité. Elle faisoit beaucoup de bien dans le Royaume de Carizme.

Il est vray qu'elle à slétti sa mémoire par sa cruauté. Elle aimoit à répandre dufang, & quand elle résolut de quitter le gruauté pais de Carizme, elle sit mourir jusqu'à: le la Rei-douze enfans de Sonverains qu'elle tenoit.

ernante pais de Carizme, ente fit mount juiqu à de la Rei-douze enfans de Souverains qu'elle tenoit.

ne Tur-prifonniers, & parmi lesquels se trouva unean - CaPrince Seljuxide fils de ce Togrul derniernun. Roy de cette Maison que Texisch son.

mary avoit fait périr.

Turcan-Catun depuis quelque temsétoit mal avec le Sultan son fils, à cause de: Gelaleddin qu'elle haïssoit, & qui étant fils asné & Prince d'un merite singulier, devoit succeder à Mehemed. Elle avoit engagé ce Roy à faire un acte en faveur de Coutbeddin qu'elle favorisoit, & par cetacte Gelaleddin étoit frustré de l'Empire. Dés qu'elle apprit que le Sultan avoit annullé l'acte, & déclaré Gelaleddin son principal heritier, elle se dépouilla destiminens de mere, & se mit peu en peine.

de fortifier le païs de Carizme. Elle se An gerdétermina même à l'abandonner, dés Heg. qu'elle su tinformée que Genghizcan s'a-617. vançoit dans la Transoxiane.

Elle sortit de la ville de Carizme avec serpent. les femmes & les concubines de son fils & de ses petits-fils, chargée de richesses & de joyaux. Les habitans fondirent enpleure à son départ, & tous ceux à quielle voulut bien permettre de la suivre, l'accompagnerent. Elle prit pour guide un Can appellé Omar, fils d'un petit Souverain de Transoxiane que le Sultare avoit soumis. Cet Omar qui connoissoir le Païs la conduisit heureusement jusqu'às quelques lieuës du Mazanderan, maisavant que d'arriver à cette Place, & de fe retirer dans la citadelle d'Elac, quiétoit la plus forte de tout le Païs. Elle fit mourir ce malheureux Can le plus injustement du monde. Les Auteurs qui l'excusent, disent qu'elle craignoit qu'Omar ne la trahît en passant par les lieux qu'il avoit autrefois possedés.

Aprés le départ de la Reine, il y eût dans la ville de Carizme un desordre qui dura long-tems Un Athlete surnommé Courd Rugan, homme redouté de beaucoup de gens à cause de sa force extraordinaire, s'empara du Gouvernement, &o

HISTOIRE 310

trouva, parmi le peuple un grand nombre An. gr. 1220. d'esprits séditieux qui appuyerent son u-Heg. furpation. Tous les autres la détefferent,

L'an du de forte qu'il n'y avoit dans la Ville que Serpent. trouble & division. Les affaires demeu-

Zahaby rerent dans cet état jusqu'à la mort du dans In-Sultan. Alors les Officiers du Conseil de ce Prince écrivirent des Lettres de sa part sikhab Salatino. qu'ils apporterent à Carizme, où l'en ne sçavoit pas encore ce qu'il étoit devenu.

Le peuple les reçût avec joye, & suivant fon inconstance naturelle, fit tout ce que ces Seigneurs souhaiterent. Ils

chasserent Courd Rugan , & se saisi-Nisavi. rent des deniers de l'épargne, qu'ils employerent utilement pour le Royaume. Ils se chargerent du gouvernement jusqu'à ce queGelaledddin y arrivât avec deux de fes freres. Mais les personnes les plus considerables de l'Etat n'approuvant pas que Mehemed qui avoit fait dés long-tems Coutbeddin fon principal heritier, eût revoqué l'acte en mourant pour mettre la couronne sur la tête d'un autre ; ils conspirerent contre Gelaleddin, & formerent le dessein de le livror à son frere. Par bonheur Gelaleddin fut averti de la conspi-

ration par Ainangécan qui lui étoit fidele. Il résolut de se retirer en Corassane, & pour cet effet il partit de Carizme, suivi DE GENGHIZCAN. 311 feulement de trois cent chevaux, de sept An. gr. mille qui s'étoient rangés auprés de lui à 1220; fon arrivée.

L'Empereur Mogol apprit par ses el L'an du pions l'état des affaires de Carizme, c'est serpent, pourquoy il sit non seulement avancer ses troupes; il envoya même ordre à celles qu'il avoit vers la Corassane d'occuper certains lieux du désert, & de s'y tenir en embuscade afin que si Gelaleddin & ses ferres passoient du païs de Carizme dans la Corassane, on les put arrêter. On obéit sans retardement, & les Chess qui commandoient ces troupes les distribuerent comme en eercle sur les extrémités du désert, depuis les frontieres de Merou jusqu'à celles de Scheherestan.

Gelaleddin qui avoit pris la qualité de Nifavi. Sultan, dés qu'il s'étoit vû à couvert des conspirateurs, sortit du désert du côté de Nesa. Il y avoit auprés de cette Ville un corps de Mogols de 700. hommes qui s'y étoient postez si secretement, que les habitans même de Nesa n'en sçavoient rien. D'abord que le nouveau Sultan les vit sortir de l'embuscade, il les attaqua brusquement. Les deux partis combatitent avec autant d'opiniâtreté que de vigueur. Cependant les Mogols, quoyque superieurs en nombre plierent & furent tuez

An. gr. 1 2 2 0. Heg. 617.

pour la plûpart. Les Carizmiens demenrerent maîtres de leurs chevaux, de leurs vivres, & de ce qu'ils avoient de bagage; L'an du & le reste des Mogols, qui prirent la fuite Serpent tomba entre les mains des païsans qui

les amenerent à Nesa, où on leur coupa la tête. Aprés cette action, Gelaleddin se retira à Nischabour où il donna ses ordres pour assembler une Armée; mais ayant appris que les Ennemis étoient en marche pour y venir, il en fortit & rencontrant un parti de Mogols, il le défit. Il croyoit n'en plus rencontrer, lors qu'un autre corps de l'Armée de Genghizcan, beaucoup plus nombreux que les autres, parut tout à coup devant lui & l'enveloppa. Ce Prince voulut réfister, & sa résistance coûta la vie à presque tous ses gens, & même à ses deux freres qui périrent dans la mêlée. Les têtes de ces Princes furent coupées & miles au bout de deux lances, & on les porta comme en triomphe par tout le pais. Ce qui fut un triste spectacle pour tous les Carizmiens. Ces deux Princes étoient couverts de pierreries d'un prix considerable; mais les Mogols n'en connnoissant pas la valeur négligerent de les prendre, & l'on dit que les gens du pais qui vinrent dé-pouiller les morts s'en étant sais, les vendirent à vil prix pour en avoir un prompt débit.

DE GENGHTSCAN.
débit. A l'égard de Gelaleddin, nous en An. gr.
parlerons dans la fuite.

Pendant ce tems-là les trois fils de Gen-Heg. ghizcan s'avançoient vers Carizme avec L'an du · la grande Armée. Les Grands Seigneurs Serpeat. du Païs ne furent pas peu surpris, quand ils apprirent qu'elle approchoit, parce qu'ils s'imaginoient que le Grand Can avoit envoyé presque toutes ses troupes en Corassane, pour empêcher que Gelaled-din n'y formât une armée. Il y avoit même alors dans la ville de Carizme plusieurs factions qui la divisoient. Coutbeddin & ses freres y avoient leurs Partisans, si bien que ce qui étoit agreable aux uns, déplaifoit aux autres. Néanmoins le danger présent réünit les esprits & tous les habitans convintent ensemble de donner la conduite des affaires à un Seigneur du païs nommé Himartequin parent de la Reine. On le connoissoit pour un homme sage & vaillant, & l'on sçavoit qu'il n'étoit d'aucun parti. Il fit toute la diligence possible pour mettre le Pais en état de défense. Il s'attacha particulierement à munir la Ville & à y faire apporter tout ce qui étoit necessaire pour soûtenir un siege. Outre la garnison, il sit entrer quantité de braves gens. Enfin il n'oublia rien de tout ce qui pouvoit contribuer au salut de la Ville & du païs.

An. gr. 1220. Heg. 617. L'an du Serpent.

Les Mogols toutefois firent tant de diligence, qu'ils surprirent ceux qui craignant un long siege amassoient encore des provisions dans les lieux circonvoisins. L'avant-garde conduite par des gens qui • connoissoient parfaitement le Pais, étant arrivée fur la fin du jour à une lieuë de la Ville, trouva moyen de se mettre en embuscade auprés d'un Bourg appellé Baghé Eram, sans qu'on la découvrît. Elle ne fut pas plûtôt campée, que quelques troupes de Cavaliers Mogols en forme de Coureurs, s'avancerent jusqu'aux portes de Carizme, où ils enleverent beaucoup de chevaux. Les Carizmiens s'imaginant que ces pelotons composoient toute l'avantgarde, envoyerent contre eux de la Cavalerie avec des Fantassins en crouppe. Les Mogols feignirent d'avoir peur ; ils tour-nerent le dos, & se laisserent poursuivre jusqu'à Baghé Eram; alors l'avant-garde sortit de son poste & chargea si brusquement les Carizmiens, qu'ils n'eurent pas le tems de se reconnoître. A peine s'en sauva-t'il un : la plûpart même des habitans qui étoient fortis pour aller chercher des provisions furent massacrez. Enfin la confusion sut telle aux portes de la Ville,

que plusieurs Mogols entrerent pêle mêle avec ceux qu'ils poursuivoient. DE GENGHIZCAN. 31

Le bon ordre pourtant le rétablit par An. gr.
les soins du sage Himartequin, & ce Gou. 1 2 2 0.
Hez.
verneur eut le tems de regler toutes 6 17.
choses avant que le reste de l'armée Mo. L'an du
gole arrivât. Il sit mettre les magazins serpeat.
aux endroits les plus commodes pour distribuer aisément les munitions; les machides cavaliers. On confia les quartiers
de la Ville aux Officiers qu'on jugea les
plus capables de les garder, & enfin cinquante mille hommes furent commandez
pour la garde des portes & des murailles.

Malgré cette préparation l'avant-garde ne fut pas si-tôt arrivée, qu'elle investit la Place entierement. Elle se saisit de tous les postes avantageux, si bien que les trois Princes trouverent les choses en état. Ils firent d'abord reconnoître la Place, & tinrent un Conseil de guerre où la disposition du siege sut résoluë. Tous les Officiers allerent occuper leurs quartiers: on éleva plusieurs tours pour y poser les machines, & l'on se prépara à commencer les attaques. Comme on n'avoit point à craindre d'armée qui pût venir au secours de la Ville, on ne fit ni tranchée ni lignes. Quand tout fut prest, les Princes envoyerent sommer le Gouverneur de se

Ddij

316

An. gr. 1 2 2 Q4 Hcg. 6 I 7. L'an du

rendre, & de reconnoître pour son Souverain le Grand Can, faute de quoi, on lui déclara qu'on ne feroit aucun quartier à sa garnison ni à lui-même. Il répondit à cette fommation en homme de cœur, & Serpent.

au lieu de consentir à ce qu'on vouloit, il protesta qu'il seroit sidelle à son Prince

jusqu'au dernier soupir.

Sur cette réponse l'on fit une attaque generale. On entendit de toutes parts le bruit des machines, on vit la Ville couverte de nuées de fléches & de traits mêlés de feux; on tâcha d'étonner les affiegez & de les réduire tout d'un coup à demander la paix; mais les Carizmiens foûtinrent l'assaut avec une fermeté qui fit connoître aux Assiegeans qu'ils avoient affaire à des hommes plus braves que ceux qui avoient rendu les autres Places, & qu'ils n'emporteroient pas celle-là sans beaucoup de peine. Les Mogols pourtant loin de laifserralentir leur ardeur, retournerent plufieurs fois à la charge; mais leurs attaques furent toujours soutenues avec le même courage que la premiere. On ne sçauroit assés louer la défense que firent les affiegés. Si les hommes couroient par tout où le péril étoit plus grand, s'ils paroissoient intrepides & infatigables, les femmes ne leur cedoient en rien. Elles

tre fe contentoient pas de s'employer à fe- An. gr. courir ceux qui étoient en faction. Elles 1 2 2 0. montoient à cheval, & se mêloient parmi Heg. les troupes qui faisoient des sorties. On L'an du ne doit pas toutefois s'en étonner, puisque Serpent, les femmes du Turquestan & des autres Païs voisins tirent de l'arc aussi adroitement que les hommes, montent à cheval auffi-bien & n'y font pas moins long tems qu'eux. Quoi qu'elles s'appliquent à la guerre, & que par conséquent elles soient obligées d'être avec toutes fortes d'hommes, elles ne laissent pas d'être trés-chastes, & il est rare d'en trouver une qui manque à la fidelité qu'elle doit à son mari. Cet exercice ne les empêche pas même de remplir les devoirs du ménage.

Les affiegez & les affiegeans continuë- Mircons rent fort long-tems à combatre avec une de p. 2623 égale vigueur. Ils prodiguerent les fléches & les trais, & on ne sçauroit dire combien il fut tué de gens de l'un & de l'autre côté. Enfin les attaques furent si fréquentes & si opiniâtres, que les pierres manquerent aux Mogols, qui bien-tôt n'ayant plus dequoi nuire à leurs ennemis, se virent obligés de battre la Ville avec de gros troncs de muriers dont le Païs abonde. Ils les faisoient cier pour

318

An. gr. 1110. H.g. 617. L'an du Serpent. les mettre dans, leurs machines. Ce qui n'avançoit pas fort leurs affaires. Aussi les affiegez ne parloient-ils pas de se rendre; car outre leur vigoureuse résistance, les fossés de leur Ville étoient trés-larges & trés-profonds, & la riviere les remplissoit de ses eaux. Les Princes croyans que cette Place seroit aussi facile à prendre que les autres, avoient voulu ménager le tems-& s'épargner la peine de les combler; mais quand ils virent que c'étoit une necessité, ils détacherent plusieurs compagnies de Soldats pour y travailler. Comme l'abondance des eaux dont l'Oxus remplit les fossez, rendoit leur travail inutile, il fut résolu qu'on détourneroit le cours de ce Fleuve par un canal qui conduisant les eaux ailleurs, laisseroit la facilité de desfecher les fossez, & ensuite de les combler.

Trois mille hommes furent commandez pour faire le canal, & il étoit déja fort avancé, lors qu'un jour les afficgez fortirent & se coulerent si adroitement le long du fleuve à la faveur des roseaux & des arbres qui y étoient, qu'ils surprirent les travailleurs. Ils en firent un grand carnage, & se retirerent dans la Ville avant l'arrivée des Mogols, qui accoururent de tous côtez au bruit de ce desordre,

& qui n'eurent que le déplaifir de voir A. g. leurs compagnons morts ou blessez dans 1120. le canal. On n'abandonna point pour cela 617. l'entreprise. On envoya d'autres travail- L'an du leurs à l'heure même, & pour se précautionner contre un semblable malheur, on les fit soûtenir par tant de troupes, que les assiegez n'oserent plus entreprendre d'interrompre cet ouvrage. Dés qu'il su achevé, on seigna la Riviere qui y prit son cours; si bien que les sossez un recevant plus de nouvelle eau, on trouva bien-tôt moyen de les dessecher, & de

fascines. On juge bien que les Carizmiens ne Mircon-laisserent pas combler leurs fossez sans tâ- de p. 3691 cher d'incommoder les travailleurs : mais les continuelles attaques qu'on faisoit pour les occuper, avoient besoin de toute leur attention. De forte que tout succeda comme on se l'étoit proposé. Le fossé fur comblé, malgré toutes les sorties que l'occupation qu'on donnoit ailleurs aux assiegez leur permettoit de faire. Alors les Princes firent redoubler les batteries. On fit des bréches considerables, & l'asfaut fut donné avec tant de vigueur, qu'on planta l'Etendart Mogol fur la muraille. Si cette action fit pousser des cris Dd iii

les combler de terre, de paille & de

An, gr. 6 1220. H:g. 617. L'an du

de joye aux affiegeans, elle mit les autres en fureur. La vûë des Enfeignes ennemies arborées fur leurs murailles, donna aux affiegez une nouvelle ardeur. Ils coururent en foule au lieu où les Mogols les avoient plantées, & firent de fi grands

rurent en route au lieu ou les Mogois les avoient plantées, & firent de si grands efforts, qu'ils les arracherent. Ils réparerent même les bréches, & les habitans n'eurent pas moins de part aux périls que

la garnison.

Des deux côtez on ne fit que combattre pendant plusieurs jours du matin jusqu'au soir, & presque toujours les attaques finissoient à l'avantagé des assiegez. Cela diminua la vivacité des Princes, & parce que les mauvais fuccés produifent ordinairement la mésintelligence lors qu'il y a plusieurs Chefs qui ont une égale autorité, la discorde se mit entre les freres, c'est-à-dire, entre Touschi & Zagataï, car Octaï n'éclata pas. Ils se plaignirent tous deux hautement l'un de l'autre, & se reprocherent mutuellement qu'ils s'étoient épargnez en plusieurs occasions, & que cela étoit cause de la durée du fiege.

Fadla-Pendant cette division on n'agit que lah. Pag. foiblement, si bien qu'on n'étoit pas fort avancé, quoi qu'on eût déja passé plus de six mois devant cette Place. Genghizcan

DE GENGHIZCAN. apprit la diffention qui regnoit entre ses n. Agr. enfans. Il en eut beaucoup de chagrin, & 1221. aprés avoir mûrement pensé à ce qu'il devoit faire, il résolut d'ôter le Commande- L'an de ment de l'Armée aux deux Princes qui Cheval.] avoient le plus de tort, & de donner tout le pouvoir à Octai qui s'étoit montré le plus sage. C'est pourquoi il leur écrivit. Il envoya à Octai en forme de Lettres Patentes un Ferman Hacani, c'est-à-dire un Ordre Imperial, par lequel il lui donnoit une autorité absolue sur toutes les troupes qui étoient en Carizme, & en même tems il lui ordonnoit de continuer le fiege. Les Lettres qu'il écrivit aux deux autres Princes, contenoient un Commandement précis de remettre toutes les troupes à leur frere & de lui obéir. Il manda aussi aux Officiers Generaux de faire tout ce que leur commanderoit Octai son fils, & dans chaque Lettre il témoignoit le

passé devant Carizme.

Aussi-côt que Touschi & Zagataï eu- Mirconde rent reçû les ordres de l'Empereur, ils abandonnerent le Commandement de l'armée à Octaï, & même perdirent tout le ressentiment qu'ils pouvoient avoir

l'un contre l'autre. Octai s'étant ensuite fait reconnoître aux troupes pour seul Ge-

déplaisir qu'il avoit de tout ce qui s'étoit

HISTOIRE

An. gr. I 2 2 I.

neral, il tint un grand Conseil de guerre où il déclara les volontés du Grand Can & l'on convint de tout ce qu'il falloit faire pour emporter la Place. Chacun se mit en devoir de remplir son emploi, & l'on Cheval. ne vit dans tous les Guerriers que des mouvemens de zéle pour l'Empéreur &

Nifavi.

de colere contre les Ennemis. On recommança donc à battre la Ville avec les beliers & les autres machines, & comme si les Mogols fussent devenus de nouveaux hommes, ils firent paroître un courage & une audace extraordinaire. Toutes les sorties ne furent plus que funestes aux Carizmiens: on ne tarda pas à faire bréche à la muraille & à monter à l'affaut. La réfistance des assiegez ne se démentit point. Ils tuerent d'abord ou mirent hors de combat tous ceux qui se présenterent à la bréche. Ce qui ne servit qu'à enflammer les assiegeans, qui pour venger la mort de leurs compagnons, firent des efforts si extraordinaires, que les murailles furent par tout ébranlées. Les bréches qui s'y firent donnerent lieu à un si grand nombre de Mogols d'entrer dans la Place, que les Carizmiens furent contraints de ceder à leurs Ennemis, & de fouffrir qu'ils arborassent sur les tours de la Ville leurs enseignes victorieuses. Loin

de les pouvoir arracher, ils se trouverent An. gr. obligez de se retirer avec précipitation 1221. dans les lieux qu'ils avoient fortifiez dans Heg. la Ville, & qui veritablement parurent L'an du aux Mogols de nouvelles places à réduire. Cheval. Il falut les attaquer dans les formes, & les premieres attaques furent trés-meurtrieres. Cependant malgré une si belle défense, la citadelle que l'on batit par dehors fut prise avec plusieurs lieux fortifiez ; alors le Prince Octaï pour épargner le sang de ses soldats, fit sommer le Gouverneur d'abandonner le reste de ses postes & de se rendre; mais comme on ne parloit point de laisser, la liberté aux asfiegez, le Gouverneur rejetta toutes fortes de propositions.

Les Mogols irritez de l'opiniatreté des Mirconde Carizmiens qui refusoient de se rendre, bien que leurs murailles, leur fort & la plûpart même de leurs lieux retranchez fusient ruinez, se résolurent à tout brûler. Fadlal-Ils jetterent des feux gregeois par toute la Ville; les maisons s'enflammerent de tous côtez, & l'on ne sçauroit dire combien de gens, & de richesses périrent dans les flammes. Les assiegeans se repentirent d'avoir mis le feu aux maisons, & pour n'avoir pas le déplaisir de s'être sans fruit rendus maître d'une Ville si remplie

HISTOIRE de biens, ils cesserent de jetter des seux An. gr. & ne s'attacherent plus qu'à emporter les 1 2 2 1. quartiers de la Ville en combattant pied à pied. Les attaques continuerent jour & L'an du nuit, la fatigue fut extrême de part & Cheval. d'autre. Les assiegez étoient retranchés de maniere, qu'un quartier secouroit l'autre; quand l'un étoit forcé aprés une longue réfultance, ils trouvoient dans les autres un afile affuré. Ils fe donnoient tous la main avec tant de résolution, que leurs Ennemis en étoient étonnés. Le brave Himartequin dont la valeur & la prudence avoient sans doute beaucoup contribué à la longueur du siege, périt en défendant un poste qui alloit être forcé. Une sléche ôta la vie à ce grand homme & l'enleva à ses Compatriotes. Veritablement fa mort diminua leur courage; mais il leuz en resta encore assés pour ne point s'abbaisser à demander grace à leurs Ennemis. Ils se désendirent jusqu'à l'extrêmité, & lors qu'ils s'apperçurent qu'ils alloient succomber, ils mirent eux-mêmes le seu aux maisons qui restoient dans la Ville, & par-là trompant l'avarice de leurs En-

En effet, les Soldats Mogols au deseslab 148. poir de se voir frustrés du butin qu'ils

moins agreable.

nemis, ils scurent leur rendre la victoire

DE GENGHIZCAN. avoient esperé, firent main basse sur tous An. gr. les Carizmiens qu'ils rencontrerent; & ils 1 2 2 1.] pousserent si loin leur fureur, qu'ils tuë-Hegrent jusqu'à cent mille personnes. Il y a 618. L'an du même des Auteurs qui disent deux cens Cheval; mille. Le Prince Octaï eut beaucoup de peine à faire cesser le carnage. Il en vint pourtant à bout. On fit alors sortir de la Ville tous les artisans & autres gens qui pouvoient être de quelque utilité; & il s'en trouva cent mille. Les jeunes femmes, les filles & les garçons furent partagés pour être esclaves. Tout le reste passa fous le sabre; mais tous ceux qui périrent ne parurent point effrayez de la mort. Il y en eut même qui refuserent de vivre. Entre-autres un certain Chec ou Superieur de Religieux Mahometans qui étoit en odeur de fainteté. Il se nommoit Nege- Fadlalmeddin. On dit que les trois Princes Mo- lah pa g. gols, quand ils s'approcherent de Ca- 411. rizme, entendirent une voix céleste qui les avertit d'épargner ce saint Personnage, & de faire en sorte qu'il sortit de la Ville sain & sauf. Quoi qu'il en soit, Octaï eut pour lui une considération particuliere; il lui offrit un Passeport pour se retirer avec dix de ses amis où il lui plairoit; mais le Chec ne voulut point l'accepter, qu'à condition qu'on feroit grace

11/ 00000

à tous les Mahometans de Carizme. Le An. gr. 1 2 2 1. Heg. L'an du Cheval.

326

Prince Octaï, qui souhaitoit de le sauver, lui fit dire qu'il pouvoit choisir mille perfonnes de l'un & de l'autre fexe pour l'accompagner, & qu'on leur feroit grace pour l'amour de lui. Le Chec rejetta toutes les offres d'Octai, & lui dit qu'ayant été uni pendant soixante dix ans avec les Musulmans de Carizme par sa religion, il n'étoit pas juste qu'il s'en séparât à la mort. Ainfi ce venerable Vieillard eut le même fort que ses Compatriotes, & mourut avec fes amis.

Enfin la ville de Carizme fut prise & ruinée sur la fin de l'Hiver de l'an de grace 1221. Heg. 618. aprés un siege de lept mois. a Les Mogols dans la suite subjuguerent aisément tout le reste de la Province. La terreur s'empara de tous les peuples. Les autres Villes qui étoient trés riches & tres-peuplées en ce tems-là, se rendirent sans résistance. De sorte que l'Armée Mogole fit dans ce Païs-là un butin plus confiderable que tous ceux qu'elle avoit faits depuis le commencement de la guerre. Les autres Places qu'el-Abulfa- le prit aprés la réduction de Carizme fu-

rage p. 447.

rent, Cat, Feraber, Dargane, Zamacf-" Mirconde n'a marqué que s. mois de siege, & s'est trompé.

DE GENGHIZCAN. 317 cher, la grande & la petite Corcange que An. gr. les Arabes appellent Jorgiania.

Octar Can laisla dans le pais de Carizme les troupes qu'il crut necessaires L'an du
pour le tenir dans l'obésssaires. Puis il Cheval.
partit avec l'Atmée, accompagné de ses
deux Freres. Il voulut faire disigence pour
joindre le Grand Can; mais il ne put marcher qu'à petites journées, à causse des
mauvais chemins. Il fut même obligé de
laisser ses troupes sous la conduite de ses

## CHAPITRE VI.

Lieutenans.

Expedition de Genghizean à Nacscheb, Termed, Bedaschan, & autres lieux.

Es affaires de la Sogdiane étant reglées, le Grand Can marcha dans la lab p.416
Transoxiane du côté de l'Orient. Comme
sa réputation croissoit de jour en jour,
plusieurs Villes luy ouvrirent leurs portes. Les habitans de Nacscheb allerent
même au devant de lui, pour lui offrit
tout ce qu'ils avoient. Ils en furent quittes
pour nourrir son armée pendant plusieurs
nois, parce que ce Prince trouva le territoire de cette Ville si agréable & l'air si

228

An gr. 1221. Heg. 618. L'an du Cheval.

bon, qu'il y demeura la plus grande partie de l'Eté. Il apprit à Nacscheb tout ce qui se passoit dans la Corassane, & dans les autres Provinces situées au Midy de l'Oxus; c'est pourquoi il résolut de s'approcher de ce fleuve pour continuer les

conquêtes.

Aprés plusieurs semaines de marche, il Il passa arriva à Termed où finit la Transoxiane par le chemin vers le Tocarestan. Quoyque Termed eût taillé das quantité d'autres places sous sa dominale roc ap-tion, elle dépendoit pourtant de la ville pellé Co de Kesch. Sa situation est marquée sur luga, c'est l'Oxus vers le 37. degré de latitude. Com-à dire la porte de me elle étoit dans un lieu commode pour fer. Fad- le commerce, elle avoit un Port trés frélallah p. quenté. Le Sultan de Carizme l'avoit conquise depuis peu de tems sur Behram-Abulfe- schah qui en étoit le Souverain, & qui fut du nombre de ceux que la Sultane Mere 253. fit mourir en partant de Carizme.

Termed au lieu de suivre l'exemple de Nacscheb ferma ses portes à Genghizcan. La garnison appuyée des principaux Seigneurs, résolurent de soutenir un siege, parce que Gelaleddin leur avoit fait esperer qu'il iroit à leur secours. Leurs murailles étoient revêtuës de briques, & ils avoient un Château dont l'Oxus défendoit un côté. Ils se crurent assés forts pour amu-

BE GENGHIZCAN. fer les Mogols jusqu'à l'arrivée de Ge- An. gr. laleddin. Le Grand Can instruit de leur 12 21. résolution fit travailler à des lignes trés Hegprofondes & trés larges. Il fit élever des L'an du Cavaliers, distribua des quartiers aux trou- Cheval.

pes, & enfin serra la Place fort étroitement. Les assiegez loin d'être épouventés de ses préparatifs, se préparerent à le bien recevoir. Effectivement pendant onze jours ils se défendirent avec toute la valeur que le Sultan pouvoit attendre de ses meilleurs Sujets;mais Gelaleddin ne paroissant pas pour les fecourir, & leurs murailles se trouvant ruinées, ils ne purent tenir plus long-tems. Les Mogols prirent la Place d'assaut, & firent payer bien cher aux assiegez le sang de leurs compagnons qui avoient péri. Toute la garnison & les habitans à la réferve de quelques jeunes gens qui furent réservés à l'esclavage, éprouverent la fureur des assiegeans, que l'avarice en ce lieu rendit plus cruels qu'ils n'avoient été ailleurs; car un foldat ayant ouvert le ventre à une femme pour y chercher une perle qu'elle avoit avalée, & ayant trouvé ce qu'il cherchoit, plusieurs autres voulurent suivre son exemple, quoyque la plûpart ne remportassent que l'horreur Fadlal d'avoir fait une action si barbare. Le lah pag Grand Can fit raser la Ville sur la fin de 117.

HISTOIRE

An. gr. 1:2' 2 I. Heg. L'an du Cheval. 330

l'Automne,& comme il n'y avoit pas d'apaparence de faire passer l'Óxus à ses troupes au commencement de l'hyver, il crut qu'il devoit les mettre en quartier, tant dans les lieux qui lui obéissoient, que dans ceux qu'il pouvoit faire aisément obéir. Il distribua donc toute son armée dans la Transoxiane. Les Tartares qu'il envoya de tous côtez en party, firent de terribles. ravages, & principalement vers les villes de Languerte & de Samande, qui n'avoientreçû Genghizcan qu'à regret, & qui avoient cu l'imprudence de le lui faire connoître. On ne se contenta pas de tirer de ces places des fourrages & toutes fortes de munitions, on y brûla, on y pilla; l'on y commit tous les défordres imaginables.

Pour la ville de Bedacschan, qui avoice ouvert ses portes de bonne grace, elle ne fut pas si mal traitée. Il ne lui en coûta que ses richesses. Les Mogols y pillerent quantité d'hyacinthes & de rubis balais dont cette Ville abonde. Son Territoire est plein de montagnes d'où l'on tire ces pierres précieuses. Il fournit aussi le bel Azur, le bon Bezoar, & ce qu'on appelle le fin: Cristal de Levant. Les peuples qui l'habitent sont ceux que Ptolomée a nommez: Comedi, & sa situation est aux Confins: de l'Inde & du Tocarestan.

DE GENGHIZCAN. 3

Ce fut dans ce païs-là qu'Alexandre An. gr. voyant aller gayement à la mort trente 1221. jeunes Seigneurs Sogdiens, qui chantoient Heg. & se réjouissoient de leur supplice, leur L'an du demanda d'où venoit leur joye : Ils lui Cheval. répondirent que la gloire de mourir & Quinted'être rendus à leurs ancêtres par l'ordre Cursa d'un Roy vainqueur de toutes les Nations en étoit la cause, & qu'ils benissoient une mort si honorable. Alexandre leur donna la vie , & comme il leur demanda quel gage ils avoient à lui donner de leur fidelité, ils répondirent qu'ils n'en avoient point d'autre que cette même vie, qu'ils leroient toujours prêt à lui rendre, lors qu'il la redemanderoit. Ils ne manquerent point de parole, & quatre de ces Sogdiens qu'il mit dans ses propres gardes, ne lui furent pas moins fidelles que ses Macedoniens les plus affectionnez.

## CHAPITRE VII.

Chasse des Mogols.

ENGHIZCAN se trouvant à Ter-Mironmed dans le cœur de l'hyver, & cet-de p. 370. te faison l'empêchant de continuer la guerre, il résolut de faire une grande chasse E e ij 222

An. gr. 1221, Heg. 618. L'an du

Cheva.

pour tenir ses Soldats dans l'usage continuel des armes. Pour cet effet, comme le Prince Touschican grand Veneur de l'Empire étoit absent, il ordonna au Nevian son Lieutenant, de préparer une belle chasse, & de l'étendre autant que le pouvoit permettre le païs où l'on étoit, & le reste de l'hyver. Le Nevian remplissant les devoirs de sa charge, eut soin de faire avertir les Veneurs. Il leur dit la quantité de terrain qu'ils devoient embrasser, & il les envoya en poste pour en marquer les bornes. Il commanda ensuite aux Officiers de guerre, de suivre au plutôt les Veneurs à la tête de leurs troupes, & d'aller occuper leurs quartiers, afin d'agir selon les ordres qu'ils sçavoient avoir été prescrits par l'Empereur, lors qu'il publia la Loy des Chaffes & qu'il en régla la maniere.

Marra-

D'abord que les Officiers eurent conduit les Soldats au rendez-vous, ils les rangerent & en firent comme une haye épaifle, doublant quelquéfois les rangs autour du cercle, qui avoit été marqué par les Vencurs, & que les Mogols appellent Nirké. Ils ne manquerent pas de déclarer, quoyque perfonne ne l'ignorât, qu'il y alloit de la vie de laisser fortir les bêtes hors de l'enceinte, qui étoit environ de

DE GENGHIZCAN. 33

quatre mois de marche, & qui renfermoit An. gr. une infinité de boccages, & de bois avec 1415. toutes les bêtes qui les habitoient. Le cen-618. tre de cette grande circonference où il Landu faloit que tous les animaux se retirassen Cheval. étoit marqué dans une plaine que l'on é-

voit choisie. Les Officiers de la Venerie dépêcherent aussi-tôt des couriers au Lieutenant general des Chasses, pour lui rendre compte de la disposition des choses, & lui demander les ordres de la marche. Le Lieutenant les alla lui-même recevoir dir Grand Can, & ensuite il les donna aux courriers qui partirent en diligence pour les porter aux Officiers de la Venerie, aprés avoir remarqué le quartier du Roy, pour le trouver plus facilement quand on les y renvoyeroit. Ce n'est pas que le quartier du Roy fût pour toujours établi dans un endroit; car il devoit avancer fuivant le mouvement des troupes; mais comme c'étoit toujours sur une même ligne, quelque changement qu'il y eût, on ne pouvoit le chercher inutilement.

Les couriers n'eurent pas plutôt porté Abulfales ordres aux Officiers de la Venerie, rage pagque ceux-cy les communiquerent aux Capitaines. Alors les tymbales, les trompettes & les cors fe firent entendre, & foz314

An. gr. 1221. H:g. 618. L'an du Cheval. nerent la marche de toutes parts. Elle commença par tout en même-tems, & de la même maniere. C'est à-dire que les soldats marchoient fort serrés, & toujours vers le centre en poussant devant eux les bêtes, tels que des bergers qui menent leurs troupeaux. Ils avoient derriere eux leurs Officiers qui les observoient, & ils étoient armez, comme s'ils fussent allés à une expédition militaire. Cependant, bien qu'ils eussent leurs casques de fer, leurs halcrets de cuir & leurs boucliers d'osier avec leurs cimeterres, leurs arcs, leurs carquois pleins de fléches, des limes, des haches des masses d'armes & leurs cordages jusqu'au fil & à l'éguille, il leur étoit défendu de tuer ou de blesser aucun animal, quelque violence qu'il voulût

Arabf-faire. Il y avoit de rigoureuses peines éebah. Il. |
tablies contre ceux qui se serviroient de
Tamerla. |
leurs armes contre les bêtes. Il étoit seulement permis de pousser des cris & des
huées pour les estrayer & les empêcher
de forcer l'enceinte, l'Empereur l'avoit

ainsi ordonné.

On marchoit dono tous les jours en chaffant les bêtes vers le centre, & l'on campoit toutes les nuits. Le fuvice n'en étoit pas pour cela négligé. On donnoit le mot des rondes, & il y avoit des corps

DE GENGHIZCAN 3355

de gardes ordonnez, auffi-bien que des An. gr.
fentinelles. On les changeoit. On châtioit 12 21.
ceux qui s'endormoient ou qui ne faifoient Heg.
pas exactement leur fonctions. Il y avoit 618,
quelquefois des allarmes. Enfin tout ce qui Cheval.
fe pratique à la guerre étoit ponctuellement observé.

La marche continua fans obstacle pendant plusieurs semaines; mais une riviere dans Graque les troupes de certains quartiers ne punhameufrent passer à gué, l'interrompit. Il fallut that faire alte & en donner avis aux autres, asin de garder toujours l'égalité de la marche. Cependant ceux qui devoient passer la riviere y pousser les bêtes qui la traverserent en nageant. Ils passer enfuite sur de grands cuirs ronds & legers serrés avec des cordes. Plusieurs soldats étoient assis fur un de ces cuirs qu'ils attachoient à la queuë d'un cheval, & le cheval le tiroit en suivant, un nageur qui alloit devant lui.

Cette riviere ainsi passée la marche ne fut plus interrompue, elle devint toujours dans Teégale. Le cercle venant à s'étrécir, lesbê-rie Alcometes commencerent à se sentie presses qu'on les vouloit aculer, les unes se jettoient dans les montagnes, les autres dans les vallées les plus couvertes; les autres sans

An. gr. 1221. Heg. 618. L'an du

Cheval.

se mettre en peine des voyes & des routes brossoient par l'épais des forests & par les taillis, d'où bien-tôt sentant approcher les chasseurs, elles sortoient pour aller ailleurs chercher une retraite plus affurée. Les tanieres de même que les terriers se remplissoient; mais inutilement; car on les ouvroit avec des besches ou des hoyaux; on se servoit même de furets; de sorte que les bêtes se sentant pressées étoient obligées d'en fortir & de s'en éloigner. Le terrain ordinaire leur manquant peu à peu, les diverses especes se mêlerent les tines avec les autres. Il y eut des animaux qui devinrent furieux & qui donnerent beaucoup d'exercice. Ce ne fut qu'aprés des peines extraodinaires, que les huées & les sons de plusieurs instrumens les forcerent à s'écarter.

Comme un grand nombre de bêtes se retirerent jusques sur les montagnes, on détacha des partis de Chasseurs & de Soldats pour les en chasser. Ce qui n'étoit pas sans difficulté, car il n'étoit pas permis aux Soldats de les blesser, & elles leur résistoient souvent. D'autres partis descendoient dans les précipices qui servoient de retraites à certains animaux qu'ils n'avoient pas moins de peine à mettre en suite. Il n'y eut toutesois point de ca-

verne

DE GENGHIZCAN.

verne & point de forest où on laissat une An. gr. feule bête. Pendant ce tems-là les Cour-Heg. riers partoient continuellement de tous les 618. quartiers pour aller avertir le Grand Can L'an d t de ce qui le passoit à la chasse , & lui por- Cheval. ter des nouvelles des Princes, dont plu- Cazving fieurs prenoient part comme les Chasseurs dans Auau divertissement que leur donnoient les gyaybalcourses, les embarras & les divers mouve- cat. mens des animaux. L'Empereur qui avoit d'autres vûes que le plaisir de la chasse, alloit souvent lui même observer l'état des troupes, voir si ses ordres étoient exactement fuivis, & s'il n'y avoit point de relâchement dans la discipline.

L'espace devenant de jour en jour plus petit, & les bêtes féroces ne pouvant plus e ab date guere s'écarter, elles s'élançoient sur les l'Hist. ne plus foibles & les déchiroient; mais leur lan, furie ne fut pas de longue durée, car comme on les chaffoit de toutes parts, & qu'elles commençoient à n'avoir plus d'autre terrain que celui où on les vouloit voir toutes ensemble, le Lieutenant du Grand Veneur fit battre les tambours & les timbales, & jouer de toutes sortes d'instrumens. Tous ces sons joints aux cris & aux huées des Chasseurs & des Soldats, causerent une si grande frayeur aux animaux, qu'ils en perdirent toute

HISTOIRE

leur ferocité. Les Lions & les Tigres s'a-An. gr. 1 2 2 I. doucirent, les Ours & les Sangliers sem-Heg. blables aux bêtes les plus timides, paroiffoient abbatus & confternés.

Lorsque le Grand Can vit tous les animaux assemblés dans un petit espace Marraqu'on appelle en Mogol Gerké, il ordonna de se préparer à y entrer. Il entra le dir ou Al- premier aux fanfares des trompettes, temamalie, nant d'une main son épée nue & un arc de l'autre. Il avoit sur l'épaule un carquois plein de fléches, & il étoit accompagné de quelques-uns de ses Enfans & de tous ses Officiers Generaux. Il commença lui-même le carnage. Il frappa les bêtes les plus féroces, dont quelques-unes entrerent en fureur & voulurent défendre leur vie. Il se retira ensuite sur une éminence, s'assit sur un trône qu'on lui avoit préparé, & de là il observoit la force & l'adresse des Princes ses enfans, & de tous ses Officiers qui attaquoient les bêtes. Quelque danger qu'il y eût, chacun ne s'épargnoit pas, & montroit d'autant plus d'ardeur, qu'on n'ignoroit pas que le Grand Can jugeroit par-là du me-

rite. Tous les jeunes gens de l'armée, aprés les Princes & les Seigneurs, entrerent dans le Gerke, & firent un grand

carnage des animaux.

L'an du Cheval. ke(chy dans

DE GENGHIZCAN. 3

Les petits fils de Genghizcan suivis de An gr. plusieurs petits Seigneurs de leur âge, se 1,221. présenterent ensuite devant le trône, & Heg par une harangue faite à leur mode, L'an du prierent l'Empereur de donner la liberté Cheval. aux bêtes qui restoient. Il la leur accorda, Marraen louant la valeur de ses troupes, qui keschy furent aussi-tôt congediées & renvoyées dans Maà leurs quartiers. En même tems les ani-salic ou maux qui avoient évité le sabre & les sté-lic. ches ne se voyant plus environnez, s'échapperent & regagnerent leurs forêts. Telle fut la chasse de Termed, qui dura quatre mois. Elle auroit duré bien davantage, si l'on n'eut pas craint d'être surpris par la faison & d'y être encore occuppé, lors qu'il faudroit continuer la guerre. En effet, on touchoit au Printems de l'année 1221. & les troupes de Carizme étoient déja arrivées. On ne les laissa pas long-tems reposer, car Genghizcan se mit à leur tête sur la fin de Mars pour passer l'Oxus, & aller ensuite vers la Bactriane, où le Sultan Gelaleddin avoit asfemblé une armée.



Augr. I 2 2 I. 6 1 8. L'an du Cheval.

## CHAPITRE VIII.

Expédition des Generaux Mogols à Nisa, à Caendar & à Damegane.

de p.370.

VA NT qu'on commençât la chasse, [ l'Empereur avoit envoyé un renfort de vingt mille hommes de ses meilleures troupes à Hubbé Nevian & à Suida Behadeur pour mieux réüssir dans les entreprises qu'il vouloit qu'ils fissent l'année Hog 618. Inivante 1221. Ces deux Generaux étoient aux confins Septentrionaux de la Corafsane, lors qu'ils reçurent les ordres de leur Maître. En attendant le renfort

qu'on leur envoyoit & qui étoit encore en marche, ils partagerent les troupes qu'ils avoient; Hubbé tira vers le Mazendran, & Suida prit la route de Helvas.

Nifavi laleddin.

Aprés qu'ils eurent tous deux ravagé ce païs-là, ils revinrent en Corassane, vie de Ge. où Suida s'occupa à observer un Seigneur Mahometan nommé Ainangecan qui étoit Officier du Sultan Mehemed, & qui avec

quelques troupes qu'il avoit ramassées inquiétoit les Mogols, & rompoit souvent leurs mesures. Suida trouva moyen de DE GENGHIZCAN. 34

l'engager au combat, mais l'évenement An. gr. ne fut pas favorable aux Mogols qui furent défaits, & mis en fuite avec leur fieg. Chef. Il arriva même que le Seigneur L'an du Mahometan poursuivant les fuyards ren- Cheval. contra prés de Nacschivan une brigade de Tartares qui vouloient se retirer dans cette Place. Il fondit sur eux avec sa Cavalerie & les poussa dans les fossez où ils fe noyerent tous. Ainangecan s'acquit quelque réputation par cet exploit. Il allarma le Païs qui n'ofa lui refuser les tributs. Quelques troupes du Sultan qui s'étoient débandées & qui vivoient dans des forêts, l'allerent joindre. Il s'avança julqu'à Nisa dont le Gouverneur étoit allé à la Méque, & il obtint de son Lieutenant l'argent des impositions de l'année 1221. qu'il employa aux besoins de sa petite armée. Cependant le renfort que les Generaux Mogols attendoient arriva, conduit par Jafer Nevian & Irca Neviah, qui avoient chacun dix mille hommes à commander. Ainangecan n'en fut pas plûtôt informé, qu'il se retira dans les montagnes.

Comme la ville de Nisa nuisoit à la conquête de la Corassane dont elle faisoit une partie, Jaser & Irca Nevian furent chargés du soin de la réduire. On leur HISTOIRE

An. gr. 1221. Heg. 6 1 8. L'an du Cheval. 342

donna pour Lieutenant General un vieux Capitaine appellé Balcousch qui eut le Commandement de l'avant-garde. Lors que les Mogols eurent investi la Place, avant que de rien entreprendre, ils envoyerent offrir une bonne composition au Lieutenant qui commandoit en l'absence du Gouverneur. Il ne rejetta pas leur proposition; mais pendant la négociation, quelques habitans tirerent imprudemment fur les Mogols, & Balcousch frappé à la poitrine d'une fléche, tomba roide mort. Cet accident joint au refus qu'on fit de rendre la Ville, excita les Mogols à venger la mort de leur Officier. Suida Behadeur pressa les deux Nevians de commencer le siege, & sit porter au camp de quoi construire vingt grandes machines pour battre la place.

La ville de Nifa est située au trenteda p. 209 · neuviéme degré de latitude en Corassane aux confins du desert. Elle servoit autrefois de frontiere aux Turcs & aux Perfans, & l'on dit qu'elle a été bâtie par Darius Histaspes Roy de Perse, que les schicar- Turcs appellent Guischtasbe. Le Sultan

Taric Benyadem.

dus dans Mehemed avoit usurpé cette Ville sur les Enfans mineurs d'un Prince nommé Nacreddin qui en étoit le Souverain. Il en

avoit fait razer la citadelle, & par son

DE GENGHIZCAN. ordre on avoit semé de l'orge sur la place An. gr. où elle avoit été bâtie. Mais depuis il 1221. avoit permis aux habitans de la faire rétablir, & comme elle étoit bien fortifiée, L'an du ils esperoient qu'ils s'y pourroient défen- Cheval. dre long-tens. Schehabeddin Ministre du Schieardéfunt Sultan, y avoit fait porter ce qu'il dus est avoit de meilleur, & s'y étoit retiré avec l'Auteur fon fils & plufieurs Carizmiens qui l'a-de la travoient voulu fuivre. de Taris

Dés que le siege sut entierement for- Beniadem mé, & que de part & d'autre on eut dressé manuscris les machines, on batit la Ville. Les as-Persien.

siegés se défendirent avec tout le courage possible, & comme ils lançoient une infinité de feux, les assiegeans pour pouvoir approcher de la place, faisoient porter sur le dos de leurs Esclaves de larges pieces de bois, appellées Haracas, qui étoient convertes de peaux fraîches. Ils donnerent des assauts jour & nuit, & enfin aprés quinze jours de siege, ils firent une breche que les affiegez ne pûrent réparer. Ils se saisirent des murailles une nuit; on ne put les en chasser, & le lendemain s'étant rendus maîtres de la Place, ils allerent dans toutes les maisons; ils en firent fortir les habitans, & les conduisirent dans une plaine pour leur faire éprouver le châtiment qu'ils leur réservoient.

F f iiij

An. gr. 1 7 2 1. H(g. 6 I 8. L'an du

Cheval.

344 Ces malheureuses victimes ne furent pas plûtôt affemblées dans la campagne, que l'armée Mogole les environna de toutes

parts, pour les empêcher de se retirer dans la montagne. Alors on fit tomber fur eux une grêle de fléches & de traits. Ils en furent accablez, & plus miserables que les animaux de la chasse de Termed, dont quelques-unes du moins avoient évité la mort, ils périrent tous, & demeurerent percez dans la campagne pour y fervir de nourriture aux bêtes & aux oiseaux. On dit qu'ils étoient soixante-dix mille tant habitans naturels, qu'étrangers & païsans qui s'étoient réfugiez dans la Ville. A l'égard du Ministre Schehabeddin & de ion fils, on les fit mourir autrement que les autres : on les enchaîna tous deux, & on les amena devant les Nevians, qui firent ouvrir en leur présence les coffres où étoient les richesses du Visir, & aprés qu'on en eut tiré tont ce qu'il y avoit dedans, on fit trancher la tête au pere & au fils. On voit encore dans cette Ville le tombeau de Schehabeddin dans un lieu nommé Hafna.

Trois jours aprés que les Mogols eurent pris & pillé Nifa,ils allerent affieger la Citadelle de Carendar. Cette Place passoit pour la plus forte de la Corassane, &

DE GENGHIZCAN. étoit sur le chemin de Nisa à Nischabour. An. gr

Ils souhaitoient de l'avoir, parce qu'outre Heg. qu'elle les embarassoit, ils avoient appris 6 1 8. que Nezameddin; l'un des plus Grands L'an du Seigneurs de l'Empire s'y étoit retiré avec tous ses biens. En effet Mehemed Nisavi, dans la

Auteur de l'Histore du Sultan Gelaleddin, vie de Geà qui cette Place appartenoit, quoyqu'il laleddin. n'en prit que la qualité de Gouverneut pour le Sultan, à écrit que Nezameddin quelques jours avant l'arrivée des Ennemis, visitant la Place & la trouvant presque imprenable à cause de son affiete, lui

dit : Nous attendrons ici les Tartares. Que cependant ce Seigneur, lors qu'il vit que les Ennemis l'attaquoient du côté qu'elle étoit la plus foible, fut tellement effrayé, qu'il pria le Gouverneur de le faire descendre avec des cordes dans la campagne à un endroit où les assiegeans ne pouvoient l'appercevoir. Ce que fit Mehemed Nisavi. & Nezameddin se retira heureusement

Les affiegeans batirent la Place fort long-tems; mais les affiegez se défendirent avec tant de vigueur, qu'enfin les Generaux Mogols ayant reconnu la force de la Citadelle, désesperant de la prendre avec ce qu'ils avoient de troupes se

ailleurs.

346

A. g. 1121. Heg. L'an du Cheval.

terent d'y envoyer un trompette pour demander au Gouverneur des habits & d'autres choses dont leurs Soldats avoient besoin. Mehemed Nisavi jugea qu'il étoit plus à propos de les fatisfaire que de les obliger à s'opiniâtrer au Siege, en refusant ce qu'ils demandoient; il fit chercher dans la Place tout ce qu'il crut devoir leur envoyer. Mais la difficulté fut de trouver des Officiers qui voulussent accompagner ceux qui porteroient ce présent, parce qu'on croyoit les Mogols & les Tartares assez cruels pour être capables de se venger sur lesOfficiers qu'ils auroient en leur pouvoir de la honteuse retraite qu'ils se voyoient forcez de faire. Aprés le refus d'un grand nombre de gens, deux vieillards le préfenterent. Ils recommanderent leurs enfans à leurs Concitoyens & se mirent à la tête des porteurs; mais ils n'eurent pas plutôt conduit & offert aux Generaux les Nisavi choses qu'ils apportoient, que les Mogols

vie de Ge- furent effectivement affez laches, pour se laleddin. baigner dans le sang de ces deux vieillards.

Enfuite le Siege fut levé, & le pais rava-gé par les deux Nevians. Suida même les vint trouver, & tous trois ils s'approche-rent de Hubbé Nevian qu'une autre ex-

feda pag. pedition occupoit. Ils se rendirent tant par 207. le désert que par d'autres chemins devant

DE GENGHISCAN. 347

Damegane, Ville trés confiderable, fituée An. gr.
au 36. degré 20. minutes de latitude.

Ils eurent peu de peine à la prendre, Heg. parce que tous les riches & les Nobles s'é-L'an du toient retirez avec leurs meilleurs effets Cheval. dans les bois & dans les montagnes, qui Nasiradentourent de loin la Ville. Elle est située din Tousy dans une vaste pleine arrosée d'une grande dans les quantité de belles & saines eaux, qui sor-astronotent des rochers, & qu'on nomme par ex-miques. cellence les eaux de Cosroës, parce que ce Roy de Perse les attira dans cette Ville Jacut das par de beaux acqueducs & qu'il en voulut Golius. toujours boire, en quelque lieu de son Empire qu'il fit sa résidence. C'étoit dans les begh dans campagnes & dans les jardins de Dame-afronogane, qu'on ciieilloit ces pommes si esti- miques. mees pour leur beauté & pour leur goût, qu'on en portoit autrefois dans le pais des Parthes pour en parer la table des riches.

aDe Damegane que les Mogols trouverent presque déserte, se peu propre à contenter leur avarice, ils se rendirent devant Amol qu'ils rédussirent aisément, ainsi que plusieurs autres villes du Tabarestan Oriental, qui fait partie de l'ancienne Hircanie. La ville d'Amol est au 36. degré 35minutes de latitude. Ce sut dans ce pais-

« On a appellé Comas, ou Comisene la Province dont Damegane étoit la capitale,

là, que Thalestris Reine des Amazones An, gr. vint chercher Alexandre. Elle étoit accompagnée de trois cens femmes, & elle demeura treize jours avec le héros Mace-Cheval. donien. Quoy qu'elle n'eut pas trouvé d'abord que sa personne répondit à la répu-Quintetation qu'il s'étoit acquise, elle ne laissa pas Curfe. de lui dire qu'elle le croyoit digne de donner des héritieres à son Empire.

### CHAPITRE IX.

Prise de la Forteresse d'Ylale. Captivité de la Reine Turcan-Catun Mere du Sultan Mehemed. Conquêtes des Villes de Rei, de Com, & d'autres Places de l'Hircanie de Perse.

Fadlal- H UBBE' Nevian fit de son côté in pag. H une expédition qui n'eut pas moins d'éclat que celles des autres Generaux. Il réduisit non seulement cette partie Occidentale de Tabarestan que l'on nomme Mazendrane; il se saisit même de la Sultane validée, qui s'y étoit retirée avec ses immenses richesses, & qui étoit une des choses que Genghizcan souhaitoit avec le plus de passion. Il est vray que ce fut l'Em-pereur qui lui donna les lumieres dont il

413.

DE GENGHISCAN. avoit besoin pour cette expédition; car ce An. gr. Prince dont on ne pouvoit tromper la vi- 1221. gilance, avoit par tout des Espions ou des correspondans qui l'avertissoient de tout L'an du ce qui se passoit; & ce fut par le moyen Cheval. d'un de ses Espions qu'il apprit que la Reine Mere s'étoit retirée dans la Citadelle d'Ylale. Il dépêcha aussi-tôt un Courrier à Hubbé pour le lui faire sçavoir , il lui permit en même-tems de tout hazarder pour prendre cette Forteresse, & d'em-

prunter s'il en avoit besoin, du secours des autres Generaux.

Hubbé ne manqua pas d'exécuter les ordres de son Prince.Il assiegea cette forte Place dans les formes; mais il y avoit déja trois mois qu'il la batoit inutilement, lors que le Grand Can bien informé de l'état de la Place, & persuadé qu'il la pourroit plus aisément réduire par la famine, ordonna à Hubbé de faire, outre ses lignes, élever une forte muraille avec des portes qu'on fermeroit la nuit, & qu'on ouvriroit le jour, & enfin de faire faire une garde si exacte dans tous les quartiers, que la Place ne pût être secourue. Ces derniers Fadlal-

ordres de l'Empereur furent exécutez aussi lab pag. ponctuellement que les premiers, & la 413. Citadelle ne reçût aucun secours. Cependant trois semaines se passerent encore que

350 le Gouverneur ne parloit point de se ren-

An. gr. 1 1 2 1. Heg. L'an du

dre. Il se vantoit, ce qu'on apprenoit par des Transfuges, qu'il n'avoit besoin d'aucune chose, & cela étoit faux. Il y avoit Cheval. déja long-tems qu'il manquoit d'eau. Une partie de sa garnison & des habitans étoient déja morts de soif, & insensiblement toutes sortes de boissons venant entierement à manquer, la Reine fut obligée de

demander à capituler.

Ce manque d'eau passa dans le pais pou r un miracle, parce que cette Place avoit coûtume d'en être mieux fournie que toutes celles de Mazendrane, il y pleuvoit toujours d'ordinaire, & cependant il ne tomba pas une goute de pluye pendant tout le siege. On disoit hautement que c'étoit une punition de Dieu, qui vouloit châtier cette Reine pour avoir fait mourir injustement tant de Princes & de Rois. Et ce qui acheva de faire croire aux Mahometans que cette secheresse étoit miraculeuse, c'est qu'on n'eut pas si-tôt rendu la Place, qu'il tomba tant de pluye que les cî-Prise de ternes en regorgerent,&que l'eau sortit en

Prise de la Citadelle.

Reine abondance par les portes de la Citadelle.

Mere Tur Comme Hubbé Nevian n'ignoroit pas l'extrémité où la Place étoit réduite, il ne tun, par voulut rien accorder à la Reine que sa vie Nevian, sauve. Il déclara qu'il prétendoit avoir le

DE GENGHIZCAN. reste à discretion, & il en falut passer par- An. gr. là. D'abord que les Mogols furent entrés 1221, dans la Place, ils se saissirent de tous les 618. trésors de la Reine, & traitant cette Prin- L'an du cesse en captive, ils l'envoyerent à Gen-Cheval, ghizcan sous une bonne & seure garde avec ses femmes & ses petits enfans, & tous les Seigneurs de l'Empire qui s'étoient retirés avec elle dans la Forteresse d'Ylale. On peut dire qu'elle fut elle-même la caufe de son malheur, ou plutôt la haine qu'elle avoit pour son petit fils Gelaleddin. Lors qu'elle apprit que le Sultan Mehemed en mourant l'avoit déclaré son héritier, elle en fut au désespoir. Quelques jours avant le siege de la Place où elle étoit, ayant trouvé une occasion de se retirer seurement auprés de ce jeune Prince, elle n'en voulut pas profiter, quelques remontrances que ses Officiers lui pussent faire; ils eurent beau lui représenter que Gelaleddin étant fils de son fils, étoit par conséquent une partie d'elle même, & que dans la la valeur de ce Prince pouvoit encore ba- vie de Ge-lancer le destin des états du Sultan son pe-laleddin, re. Au lieu de se laisser persuader, elle ne fit que souhaiter toutes sortes de malheurs à Gelaleddin, en protestant que jamais elle n'auroit, disoit-elle, la bassesse de se mettre sous la protection du fils d'Aigeac fa

An.gr.
1221.
H.g.
618.
L'an du
Cheval.

mortelle ennemie, qu'elle préfereroit toujours l'esclavage à tout ce que Gelaleddin pourroit faire en sa faveur : que l'humiliation & les traitemens les plus rigoureux lui seroient plus doux que toutes les marques d'amîtié qu'elle recevroit de lui.

Tels étoient les fentimens de l'implacable Reine Turcan-Carun; mais Dieu la punit & pour mortifier fon orgüeil, la réduifit àfouffrit des mépris infurportables. Le Grand Can la faifoit quelquefois venir en la préfence lors qu'il étoit à table, & lui jettoit comme à un chien des morceaux des mets dontil avoit mangé. Quelle mortification pour une femme, qui peu de tems auparavant distribuoit les graces & dont les commandemens souverains faifoient trembler la plûpart des Rois & des Princes de l'Orient.

On fir mourir les petits enfans de son fils avant qu'elle arrivât à la Cour de Genghizcan, & on ne lui laissa que le plus jeune pour lui servir de consolation, & encore le lui arracha-t-on bien-tôt. Un jour comme elle le peignoit elle même, on vint l'onlever d'entre ses bras. Elle avoita que la douleur qu'elle en avoit étoit la plus vive qu'elle eur jamais sentie. Il eur le même sort que ses freres. Pour les Princesses leurs sœurs, elles ne furent pas si malher.

ewes,

reuses; car non seulement on leur sauva An. gr. la vie, mais on les maria même avec l'221. les premiers Seigneurs Mogols, & le 618. Prince Touschi épousa Can Sultane, qui L'an du avoit déja été mariée avec Ofman Can Cheval. Prince de Samarcande. Voilà quelle sur la destiné de cette grande Reine, qui fut conduite comme en triomphe quelques années aprés dans les païs mêmes où elle avoit commandé.

Mais revenons aux expéditions de Hubbé Nevian. Aprés qu'il eut abandonné la forte Place d'Ylale, il alla droit à Reï, ou Suida & les auttes Chefs Mogols le vinrent trouver en revenant de la Coralfanedont ils avoient foûmis la partie Septentrionale & l'Occidentale, fi l'on excepte Nischabour, qui suivant la capi: ulation queles deux Generaux lui avoient accordée, demeura tranquille jusqu'au tems que Gelaleddin s'y rcfugia.

A l'égard de Rei', qui est située dans Prise de PYrac Agemi ou Hircanie de Perse envicom'à cinq journées de Nischabour au 35- des autres degré 35. minutes de latitude, cette Ville villes de promettoit une vigoureuse désense; mais l'Yrac Ales Mogols l'eurent à bon marché. Elle grun, ou détoit alors divisée par deux s'actions. L'une de Perse, suivoit les dogmes d'Abouhanisa, un des Marraquatre Docteurs qui sont les Chefs des kestess par

An. gr. 1 2 2 I. Heg. 618. L'an du Cheval quatre sectes prétenduës Ortodoxes dans le Mahometisme; & l'autre étoit attachée aux sentimens du Docteur Schafay. Sitôt que le Cadi de la Ville qui étoit du dernier parti eut appris que Hubbé appro-

choit, il alla au devant de lui avec les principaux de sa Secte, & lui offrit la plice de la part de tous les Sectateurs. Schafaïtes. Hubbé accepta l'offre avec joye, & promit d'épargner tous ceux de leur croyance. Par ce moyen, il entra facilement dans la Ville par deux portes. dont la faction de Schafay étoit maîtresse. Comme l'autre parti s'étoit fortifié, il fit quelque résistance plûtôt par la haine qu'il avoit pour les Schafaites que pour les Mogols mêmes; mais le General Hubbé les força,& poussé par la mauvaise opinion que le Cadi lui avoit donnée des. Sectateurs d'Abouhanifa, il les fit prefque tous mourir, de maniere qu'il ne périt que la moitié des habitans de Reï.

Cependant Hubbé s'imaginant qu'il n'avoit pas affés de troupes pour prendre cette Place, en avoit averti Suida qui le vint bien-tôt joindre. Ces deux Generaux séjournerent quelque tems à Reï, à cause de la beauté de la Ville, qui est une des quatre plus confidérables de l'Yrac Agemi, les trois autres sont Hama-

Abul'eda pag. 201. Mircon-

de p. 31.

DE GENGHIZCAN. dan, Com & Ispahan. Aussi-tôt qu'il sur An gr. tems de se mettre en campagne, il se sé-1221. parerent encore. Hubbé marcha vers Ha-6, 8. madan & Suida vers Casbin. Le premier L'an du devant passer par la ville de Com éloi- Cheval. gnée de Reï de vingt lieuës, campa dans la grande plaine où elle est bâtie. Cette plaine a seize lieuës de longueur & autant de largeur. Il fomma la Ville de se rendre. Elle résista si peu, qu'elle pouvoit meriter la grace qu'on accordoit aux Places qui ouvroient leurs portes; mais des députés du parti des Schafaïtes qui avoient une haine implacable pour les Hanasites qu'ils appelloient Rafezis, Mirconc'est-à-dire Heretiques, dirent à Hubbé de p. 31. Nevian qu'ils accompagnoient toujours, parce qu'il avoit de la confiance en eux que le peuple de Com étoit fort séditieux; qu'il ne faloit pas s'en étonner, puis qu'il suivoit la doctrine d'Abouhanifa & enfin ils l'animerent si bien contre les habitans de la Ville, que le General Mogol sous prétexte d'un ordre mal observé, les fit presque tous tuer ou mener en

esclavage. Ensuite Com sut pillée.
Cette Ville est située au 34. degré 45. Abalfidae minutes de latitude, entre Casbin & Ispa-?- 122. han, presque au milieu du chemin qui va de l'une à l'autre de ces Villes. Quoique

356 cette Place eût été fort maltraitée, elle a An. gr. 1 2 2 I. été depuis ce tems-là parfaitement réta-H.g. blie, puisque quelques Rois y ont tenuleur Cour, & l'on y voit encore les Tom-L'an du beaux des Rois de Perfe Schahfefy & Cheval. voyages Schah Abbas II. & ces Tombeaux sont de Theve- d'une grande magnificence. Hubbé partit de Com peu de jours aprés, & marcha. vers Hamadan. Il se prépara à en faire le p. 336. Voyages siege, dés qu'il fut arrivé dans son terride Chartoire, & il avoit déja tout ce qui étoit din pag. necessaire pour forcer cette Place, lors que 459. tout à coup il fit la paix avec Magededdin qui y commandoit. Toute l'armée enfut d'autant plus surprise, que les habitans avoient plus fait paroître de fiertéque d'autres peuples à qui l'on n'avoit point pardonné : Ils avoient même fait: quelque insulte aux Mogols. Les ennemis du General disoient qu'il s'étoit laissé. corrompre, & ses amis soutenoient qu'ib

Can. Hamedan est au 35. degré 10. minutes. Abulfe ... 4 197 de latitude, à cinq lieues de Com. C'est Mircon- une grande Ville fort peuplée, & qui a souvent fait le séjour des Rois. Lors que les Mogols s'en approcherent, elle avoir. encore de fortes murailles & un bon Châreau. Mais tout cela est présentement rui-

n'avoit fait que suivre les ordres du Grand

né, & la beauté ne confilte plus que dans A. gr. fes jardins & les fontaines, dont les fources qu'on fait monter au nombre de mille, feg. font encore dans la montagne d'Alvende L'an du qui n'en est pas fort éloignée. Les Per-Cheval, lans disent que cette Ville a été bâtie par Jemschide l'un des premiers Rois des anciens Perfes.

Hubbé Nevian mena ses troupes en- Mirconsuite à Dinever, à Carmisin, Souvan, dep. 12 Halvan, Nehavende, & à plusieurs autres Villes de l'Yrac Agemi. Il s'en rendit maître & en tira de grandes richesses. De son côté, Suida Behadeur qui étoit allé assieger la ville de Casbin, située aux confins du Déilem, l'emporta d'asfaut, la pilla, & fit mourir cinquante mille personnes tant dans cette Ville, que dans: le Déilem & autres Païs circonvoisins. Pour les habitans d'Ispahan, ils prévinrent par une prompte soûmission les derniers malheurs de la guerre. Casbin est au 37. degré de lacitude entre Reï & Abhar. Toutes ces expéditions furent faites en l'an de grace 1221. Heg. 618. pendant que le Roy Philippe Auguste regnoit en France & Louis VIII. son Fils en Angletere. Genghizcan avoit alors 67. ans.

Ein du troi sième Livre.

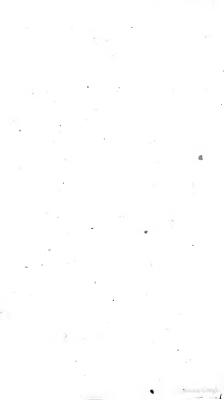

D E

GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

LIVRE QUATRIEME



## ARGUMENT.

L'On verra dans ce Livre les Con-quêtes que Genghizcán a continué de faire par lui-même ou par ses Lieutenans dans l'Hircanie, dans l'Azerbijane ou pais des Medes & dans une partie de Fars ; c'est-à-dire dans les Royaumes des Parthes, des Medes, & des Persans. Dans les Provinces des Indes au deçà de l'Indus, dans celles des Alans & autres païs voisins de la Moscovie. La misere de la grande Reine Turcan-Catun & ce qui s'est passé entre le Sultan Gelaleadin son petit-fils & les Princes Mogols. Le châtiment du Cando-Tangut tributaire rebelle de Genghizcan. Et enfin la mort de Genghizcan, qui arriva aussi-tôt qu'il eût disposé de son Empire, & dans le tems qu'il alloit porter la guerre dans la Chine méridionale appellée Mangi ou Matchin, dont Nanquin est la Ville capitale. HIST:



DE:

### GENGHIZCAN

PREMIER EMPEREUR
DES ANCIENS MOGOLS

ET TARTARES.

LIVRE QUATRIEME.

CHAPITRE I.

Expédition de Genghizcan au pais de Balc, qu'on appelloit autrefois la Bastriane. Siege de Talcan.



ENDANT que Genghizcan fai-L'An de foit la guerre en Transoxiane, grace & que fes Lieutenans lui fou- 1:21. Hegire metocient le Païs des anciens 6:18. Gelèled du file du Roy de Co-L'en du

Parthes, Gelaleddin fils du Roy de Ca-Lan du Hh Cheval; 'An. gr. rirme étoit dans la partie Orientale de la 1221 Corassante, appellée Balc, autrefois la Heg. Bactriane, où il rassembloit des troupes. L'an du ll demeura même plusieurs semaines dans la ville de Balc qui en étoit la Capitale, ainsi qu'elle l'avoit été autrefois sous le mon de Bactra.

La favorable réception que les habitans de cette Ville firent au Prince Gelaledin, déplut à Genghizcan, & lui inspira une haine mortelle contre eux. Comme l'armée de cet Empereur étoit extrêmement forte, quelque vaillant que sût le Prince de Carizme, il n'eut garde de tenter le sort d'une bataille; mais il demeura dans ce Païs-là pour inquiéter les Mogols avec ce qu'il avoit de troupes: & pour y réissifi, il se service te tous les avantages que les détroits, les défilez, les bois & les rivieres peuvent sournir à un habile Capitaine qui se trouve beaucoup moins fort que son enemi.

Enfin le Grand Can assuré de tous les Pais stuez au de là de l'Oxus, fit passer ce fleuve à son armée, & la condussit vers la ville de Balc avec toute la diligence possible. Les heureux succés qu'a voit eus ce grand Conquerant, les troupes nombreuses qui le suivoient, & la renommée qui grossit les choses, tout cela

DE GENGHIZCAN. détermina bien-tôt les habitans à lui ou- An. gr. vrir leurs portes, sans attendre ses coups. Heg. Les grands Seigueurs du Païs qui s'y 618. étoient retirez, allerent au devant de lui L'an du avec les Officiers de la Ville, & lui firent Cheval. leurs soumissions accompagnées d'une in- Abulfafinité de riches présens. Mais il les rejetta, rage pag. & dit que des gens qui avoient aussi bien 292. 6 qu'eux reçu son ennemi, ne pouvoient 447. avoir pour lui une amitié fincere, & que leurs protestations étoient perfides. Il leur Mirconfit un détail de tous les secours qu'ils a- de P.39. voient donnés à Gelaleddin. Il leur parla des troupes qu'il avoit levées jusques dans leur Ville ; des sommes d'argent qu'ils lui avoient fournies pour payer son armée; enfin il n'oublia rien de tout ce qu'il sçavoit par ses Espions que Gelaleddin avoit obtenu des habitans de Balc. Ensuite il leur fit des reproches : Ne devriés-vous pas rougir de honte, leur dit-il, d'avoir si dans la peu d'amour pour vôtre Prince naturel, & vie de Gesi pen d'aversion pour les Tyrans qui l'ont laleddin. mis aux fers. Est-ce ainsi que vous deves traiter ceux qui après avoir dépouillé de son Pais Amadeddin votre Souverain, l'ont fait cruellement mourir avec fon fils? Cepen- Bin Kedant l'armée des Mogols s'avançoir vers tirzahaby la Ville, & comme les habitans sçavoient dans Inticabsalaqu'on étoit convenu d'ouvrir les portin, Hhij

364 An.gr. tes, elles ne furent point fermées aux Sol-1 2 2 I. dats de l'avant-garde que les Chefs y Hcg. voulurent faire entrer. Si bien que l'Empereur se voyant maître de la Ville, sit Cheval.

aussi tôt publier une Ordonnance qui por-About toit, que tous les hommes sortissent à eair p. 22. l'heure même & s'assemblassent dans la campagne. On obéit, quoi qu'on n'ignorât pas ce que les Mogols avoient coutume de pratiquer aprés la prise d'une Ville.

lah pag. 410.

Quand tous les hommes furent assemblez, Fadla!- le Grand Can fit mettre à part tous les jeunes gens qui étoient propres à l'esclavage, & ordonna de couper la tête à la plûpart des autres. Ensuite la Ville fut pillée, & le butin distribué suivant les Loix. Les murailles furent abatuës & le Château razé. L'armée Mogole s'enrichit dans cette occasion, car il y avoit toutes fortes de biens dans Balc, à cause du grand commerce qui s'y étoit fait de tout tems. D'ailleurs, elle étoit pleine de monumens, d'ouvrages exquis, & de toutes les choses qui peuvent servir d'ornement à une grande Ville, parce qu'elle avoit été le l'éjour de plusieurs gens illustres en toutes sortes d'Arts qui avoient contribué à sa beauté. Les Places publiques y étoient vastes & regulieres. Les Caravanserails ou Hôtelleries des Caravanes y paroissoient super\_ DE GENGHIZCAN. 365 bcs, auffi-bien que les Colleges & les An. gr. Mosquées, & il y avoit, selon la tradition de Mirconde, jusqu'à 1200. bains ou 6.18.

étuves dans cette feule Ville. L'an du Elle est située au 36. degré 41. minu- Cheval. tes de latitude, dans une plaine tres-fer- Abulfetile, à quatre lieues des montagnes & à da paghuit lieuës de l'Oxus, & son territoire est planté de cannes de sucre & de citroniers. Schicardus assure qu'elle sut bâtie par Cayumaras, l'un des Rois Pischdadiens a qui regna le premier dans la Facut das Perse & dans la Medte. Elle fut ensuite Golius. ruinée par Semiramis, dit Diodore de Sicile, & enfin réparée par Loraspe pere d'Hydaspés, comme l'assure Herodote, dans le tems que Nabuchodonosor mina la ville de Jerusalem. Ses Fauxbourgs font arrofés par une riviere appellée Dehac, qui aprés avoir parcouru tout le païs va se décharger dans l'Oxus environ à douze lieuës de la Ville. Elle est encore Mirconà present une des capitales des Uzbecs, & de 1.39. elle a fon Souverain qui ne manque pas de forces, non plus que les autres Princes de sa Nation, pour s'opposer aux Persans, lors qu'ils veulent leur faire la guerre.

# Pischdadiens, c'est-à-dire, les premiers des Rois de Perse.

a. Agr. A

Heg.

Aprés que l'Empereur des Mogols ent réduit la Ville de Balc à fon obéillance, il fit des détachemens de son armée pour les confins des Indes & pour la Perse. Il.

L'an du les confins des Indes & pour la Perie. Il Cheval. en laissa un considerable dans la Transo-Abulfa- xiane, afin de la tenir en respect pen-

Abulfa- xiane, afin de la tenir en respect penrage p. dant qu'il iroit au Tocarestan affieger la. 291. de ville de Talcan, qui n'étoit qu'à septjournées de Balc, & qu'on estimoit la

plus forte de l'Asse pour sa situation, car sallalab pelle étoit bâtie sur une montagne escarpée appellée Nocrecouh. Mais il n'en eut pas

appellée Nocrecouh. Mais il n'en eut pas: commencé le fiege, qu'il apprit que le Sultan Gelaleddin ne se trouvant pas en: état de donner combat, s'étoit retiré dans les meilleures Places de la Corassane. avec ce qu'il avoit pû ramasser de troupes, & qu'on le croyoit déja à Nischabour. Sur cette nouvelle, il détacha foixante mille hommes pour le suivre & empêcher qu'il ne fist aucun progrés. Il ordonna même de joindre à ce détachement vingt mille hommes qu'il avoit envoyez depuis peu en Mazendrane, pour secourir les Generaux Hubbé & Suida, dont l'armée, qui au commencement de leurs expéditions étoit de trente mille Mogols, étoit diminuée de dix mille hommes. donna le Commandement de ce grand. détachement au Prince Tuli, & lui orDE GENGHISCAN. 367
donna d'aller chercher le Sultan Gelaled. An. gra
din, d'affieger la ville de Nischabour si ce Heg.
Prince y étoit encore, & s'il n'y étoit plus, 6 1 8.
de faire le siege de Merou avant que de L'an du, rien entreprendre contre Nischabour & Cheval.
contre Herat, a sin d'affoiblir la Corasiane autant qu'il seroit possible, & de faciliter la conquête du reste de ce Païs où ses autres Generaux avoient déja pris

quelques Villes.

Pendant que Tuli alloit exécuter les Abulfaordres de son Pere, Genghizcan fit poser rage p. les machines devant Talcan qui fut atta- 293. qué vigoureusement; mais les assiegez se Fadlaldéfendirent avec un grand courage. Ils lab pag. opposerent des machines aux siennes, des 413. feux à ses feux; & comme tous ceux qui Mirconétoient dans la Place se piquoient de va- de p.39. Ieur, & qu'ils avoient une grande abondance de toutes fortes de munitions, ils se flatoient de tenir long-tems. D'ailleurs les affiegeans n'avoient ni terre, ni tranchées pour se mettre à couvert, lors qu'ils faisoient des attaques; ils avoient seulement quelques mantelets pour se garder des traits & des feux. Les affiegez en tuerent un si grand nombre, que l'armée de l'Empereur diminua considerablement. Ce Prince se repentit de s'être attaché à cette Place; mais n'en voulant pas avoir H h iiij

368 le démenti, & craignant de ne pouvoir An. gr. 1221. la réduire avec les troupes qu'il avoit, il Heg dépêcha deux Courriers l'un aprés l'autre 618. à Tuli, pour lui porter l'ordre de s'en re-L'an du Cheval.

venir. Il ne lui en disoit pas la cause. Il lui mandoit seulement qu'il le rappelloit à cause des chaleurs excéssives qui commençoient à se faire sentir ; cependant le Grand Can fit reposer son armée pendant quelques semaines, & eut soin qu'elle fût bien traitée. Ce qui la rétablit entierement.

Il fit ensuite assembler les Ingenieuts lah. pag. pour déliberer avec eux sur la maniere

dont on pourroit réduire Talcan; mais tous les moyens qu'ils proposerent, lui paroissant peu sûrs, ils résolut de faire escalader la montagne de tous côtez, quelque difficulté qu'il y eût, afin d'occuper les affiegez & de les obliger à partager leurs forces. C'est pourquoi il sit faire en diligence une infinité de coins de fer & de clous fort longs, de crochets, d'échelles & de cordages pour monter au haut du roc, & i fit vainement tenter l'escalade plusieurs fois; car les affiegés qui se tenoient sur leurs gardes, reçurent les Mogols avec leur courage ordinaire, & en tuerent encore un fort grand nombre. Neanmoins Genghizcan fit soutenir par tant de sortes,

DE GENGHIZCAN. de machines ceux qui montoient, qu'enfin An. gr. beaucoup de Soldats se trouverent sur la 1221, montagne avec leurs armes qu'on avoit 618. liées autour d'eux. Ce qui étonna telle- L'an du ment les assiegez, qu'accourant prompte-Cheval. ment pour les repousser, ils eurent l'imprudence d'abandonner quelques postes. Les Mogols aussi tôt s'en saistrent & entrerent dans la Ville. Les assiegeans avertis de ce malheur, revinrent en confufion pour s'opposer à leurs Ennemis & les chasser; mais les Mogols furent les plus forts, & fivent tout passer sous le sabre. Animez par le souvenir des farigues qu'ils avoient souffertes pendant sept mois que le siege avoit duré, exercerent toutes les

cruautés imaginables.

Talcan eft fitué entre Merou & Balc Condaau 37. degré 25. minutes de latitude, & Habibafdépend du Tocarestan. La premiere ville fignar pag,
de ce nom, qui avoit autres ois été trés sho-7.
rissante, ne subsistoir plus au tems de
Genghizcan, & celle qu'on voyoit alors da p. 217.
n'en étoit que la citadelle, qu'un Prince
de Tocarestan avoit sait bâtir au haut de
la montagne de Nocrecouh, ainsi appellée à cause des mines d'argent qu'elle, farage pe
ensermoir. Mais comme cette citadelle 193.

Abustication de Ville & de Forteresse indifferemment avec de p. 38,

Mircon193.

le nom de Talcan. Au reste l'Empereur An. gr. prit cette Place sans le secours de Tuli, qui n'arriva qu'aprés sa réduction. Les Princes Octaï & Zagataï revinrent aussi L'an du Cheval. de Carizme dans le même tems. Pour Touschi, il étoit allé dans ses Gouverne-

mens. Mais il faut parler de ce que Tuli fit pendant sept mois qu'il fut éloigné de l'Empereur.

370

#### CHAPITRE

Expedition du Prince Tuli contre le Sultan Gelaleddin fils du Sultan Mehemed. Siege des Villes de Meron & de Nifchabour.

Mircon- E Prince Tulican ne fut pas plutôt de p. 41. L dans la Corassane, qu'il envoya ordre aux vingt mille hommes, dont on a fait mention, de se tenir toujours à portée de le joindre en cas de besoin. Il manda aussi à Hubbé & à Suida de le venir trouver,& aprés les avoir consultez sur les entreprises qu'il méditoit, il les renvoya en Perse où leurs troupes étoient campées.

Fadlal- Il étoit vrai que Gelaleddin avoir pris. lah. pag. la route de Nischabour avec tout ce qu'il 41j. avoit de troupes, dans le dessein d'y af-

DE GENGHIZCAN. fembler une armée capable de faire tête An. gr. aux Mogols. Il demeura même pour cet Heg. effet un mois entier dans cette Ville. Il 618. avoit écrit à tous les Gouverneurs des L'an du frontieres & des autres lieux qui lui obéif- Cheval. soient encore, de lui envoyer autant de foldats qu'ils en pourroient fournir, & il mir p. 8. avoit ordonné aux Seigneurs qui dans la confusion où se trouvoit l'Empire, s'étoient rendus Maîtres de leurs Provinces, de le venir joindre promptement avec le plus de troupes qu'il leur seroit possible de lever. Îl n'avoit pas manqué de les affeurer dans ses lettres qu'il ne se ressouviendroit jamais du passe, & qu'il leur laisseroit leurs Gouvernemens; & il avoit dépêché courier fur courier pour faire exècuter ses ordres.

Mais Tuli ne lui donna pas le tems d'assembler une grande Armée, & marcha avec une diligence extraordinaire. Si-tôt que Gelaleddin fut informé de son entrée dans la Corassane, & de sa marche vers Nischabour, il sortit de cette Ville, vie de Ge-& tout ce qu'il put faire, fut de conduire laleddin fans perte ce qu'il avoit de troupes sous p. 88. la Forteresse de Cahera, où il receut la nouvelle du fiege de Talcan. Quelque habile & quelque brave que fut Gelaleddin, la tête lui tourna. Îl maudit la For-

tune qui lui étoit si contraire, & cedant à son désespoir, il voulut s'enfermer dans Cahera & y attendre les Mogols. Mais le Gouverneur le détourna de ce dessein. Cheval " Il lui représenta qu'un Prince de sa répu-» tation & de son mérite, ne devoit point » s'enfermer dans des Forteresses, quand » elles seroient bâties sur la tête des ge-» meaux ou sur les cornes du taureau des » Plaïades. Ce sont les propres termes de "l'Historien Nisavi.

Cette remontrance hardie réveilla le courage du Prince, qui se fit apporter tout ce qu'il yavoit d'argent dans l'Epargne pour le distribuer à ses Soldats. Il se rendit ensuite à la ville de Bost dans la Province de Segestan. Il y trouva un de ses Officiers militaires qui s'étant échappé du massacre de Balc, l'informa des forces que Genghizean avoit devant Talcan & ailleurs; & il lui dit qu'on croyoit que ce Prince avoit prés de huit cent mille hommes sur pied en comptant les garnisons. qu'il avoit dans les Villes. Ce rapport fit trembler Gelaleddin, qui comparant sa foiblesse avec la force de l'Ennemi qui le poursuivoit, souhaita, dit Marrakeschi, que les tenebres couvrissent le monde,

keschy.

& prissent la Place de la lumiere.

Tulican aprés une longue marche dans Merou.

DE GENGHIZCAN. la Corassane, apprit que Gelaleddin n'é- An. gr. toit plus à Nischabour. C'est pourquoy, 1221. fuivant l'ordre de l'Empereur son Pere, il Heg. prit le parti d'aller assieger Merou. D'a-L'an du bord que cette Ville sçût que son Armée Cheval. approchoit, il s'y éleva des troubles & des factions. On tint une assemblée gene-mir p. 8. rale, où les uns pour appuyer leur avis qui étoit de se soumettre, disoient que tous les païs qui avoient résisté avoient été ruinez; les autres qui soûtenoient qu'il Mirconfaloit se désendre, représentaient pour de p. 41, faire valoir leur opinion les cruautés exercées sur les habitans de Balc qui s'étoit soûmis. Aprés bien des contestations, le parri du Mufty qui vouloit qu'on se rendît l'emporta fur celui du Cady qui s'y oppofoit, & qui protesta contre tout ce qui se

Le party du Mufty envoya donc des députés au devant du Chef Mogol qui les reçût fort bien , & qui leur accord ; qu'il n'enteroit dans la Ville qu'avec sept mille hommes, à condition que le peuple obéiroit & payeroit tous les ans au Grand Can un tribut qui sour réglé à l'heure même. Mais il arriva sur ces entrefaites , qu'un certain Turcoman nommé Bouga, qui a- de p. 412 voit été Capitaine des Guides du Sultan Mehemed, s'çachant qu'on vouloit rendre

feroit contre les interêts de la Ville.

An. gr. 1221. Heg. 618. L'an du Cheval.

la Ville, entra dedans, bien résolu de la défendre. Les Turcomans dont le nombre étoit considerable l'appuyerent, & le parti duCadi qui ne demandoit pas mieux, se joignit à lui. Bouga eut pendant quel+ ques jours un pouvoir absolu, & trouvant qu'il étoit doux de commander à un. grand peuple, il forma le dessein de ne rien épargner pour se conserver dans le poste où le hazard l'avoit mis. C'est pourquoy Megir, Grand Seigneur de la vieille Cour du Sultan, homme qui avoit la meilleur partie de son bien dans le païs de Merou, & un Palais dans la Ville, ayant voulu y entrer, Bouga fit tous ses efforts pour l'en empêcher. Mais le Seigneur entra malgré lui, & tout le parti du Cadi aima mieux lui obéir qu'à Bouga, qui fut obligé d'abandonner un commandement dont il avoit trouvé les premices si agréables.

Megir étoit fils d'une Dame que le Sultan Mehemed avoit aimée, & enfuite donnée en mariage à un de les Courtifans. Il se mit donc à la tête de ceux qui paroiffoient déterminés à se défendre, & malgré toute la faction du Musty les portes de la Ville furent fermées, & l'on se prépara à soûtenir un siege. Le Prince Tuli cependant s'avança, vint camper de-

DE GENGHIZCAN. vant les murailles de la Ville, & disposa An. gr. toutes choses pour l'attaquer. Il apprit par 1221. quelques prisonniers qu'on lui amena l'é- Heg. 6 1 8. tat de la Place, & il se promettoit d'en L'an du être bien-tôt Maître. Neanmoins, il trou- Cheval. va plus de réfistance qu'il ne s'y attendoit. Mircon-Megir fatigua les affiegeans par de fré-dep. 44. quentes forties. Il en fit une entre autres où il tailla en pieces plus de mille hommes des meilleures troupes de la maison du Grand Can. Tuli regretta fort ces braves gens, & pour les venger il fit donner un assaut général. Les assiegés le soutinrent avec une vigueur étonnante, & les Mogols furent repoullez avec perte pendant vingt deux jours. Les affiegez toutefois s'affoiblissoient, & Megir sentant bien qu'il succomberoit bien-tôt, prit le parti de se soumettre. Gemaleddin un des principaux du Païs fut de son sentiment, & tous deux aprés avoir persuadé leur facction, envoyerent de grands présens à Tuli en lui offrant la Ville. Le Prince Mogol les traita l'un & l'autre encore mieux qu'ils ne l'esperoient; car il leur donna des sanvegardes pour leurs biens & pour quatre cens de leurs amis, à condition qu'ils lui donneroient un état au vray de . tous les gens riches de la Ville. Ils le lui fournirent après quoy les Mogols entreAn. gr. 1 2 2 I. Heg. L'an du Cheval.

rent dans la Place. Ils en firent fortir felon leur coûtume tous les habitans, dont une partie fut faite esclave & l'autre fut égorgée. Tulican donna le gouvernement de Merou à Ziaeddin Seigneur du Païs.

C'étoit un homme qui lui avoit rendu de bons fervices; mais quand le Prince Mogol se fut éloigné de cette Ville, Ziaeddin fut tué par Barmaze son Lieutenant, & le Pais rentra dans la confusion.

La ville de Merou surnommée Schahigehan, est située au 37. dégré 40. minutes de latitude, & est au Septentrion d'une autre ville qu'on appelle Merou

Abulfe Erroud & qui n'en est qu'à cinq lieues. da g. 215. Schahigehan signifie Roy du Monde, & on donna ce surnom à cette Ville, parce que le Sultan Malicscha, l'un des plus grands des Seljukides l'avoit fort aimée à cause de sa belle situation, de la pureté de son air, & de la fertilité de son terroir. Il l'avoit fait bâtir pour en faire son séjour. En effet il y passa la plus grande partie de sa vie. Il y mourut, & on lui éle-

va un magnifique tombeau.

Cette Ville a produit plusieurs scavans dans Go- hommes, & Jacut assure qu'il y a vû trois Bibliotheques publiques dans l'une defquelles il y avoit douze mille volumes ma-nuscrits. Quelques uns veulent que cette

Ville

DE GENGHIZCAN.

Ville air été premierement bâtie par Tah-An. gr. muras le quatrième des premiers Rois de <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>1</sup> in Perse appellez Pischdadiens, & d'autres <sup>6</sup> <sup>1</sup> <sup>8</sup> disent que c'est par Jamanii fille du Roy L'an du de Perse Artaxerxes Longimanus. Elle est Cheval. stuée dans une plaine sablonneuse qui produit du sel. Trois rivieres la rendent de licieuse, & elle est également éloignée de niadam. Tarie Belicieuse, & elle est également éloignée de niadam. Schrift douze journées de Nischabour, de Herat, de Bale & de Bocara.

rat, de Bale & de Bocara.

Depuis la mort du Sultan Mehemed, de Nubie.

les Mogols fous la conduite des Generaux.

Hubbé Nevian, & Suida Behadeur s'é-

toient rendus maîtres de toute la partie Occidentale de la Corassane, par la prise d'un grand nombre de Villes; mais ils avoient toujours laissé Nischabour en paix; parce que dés le commencement de leur expédition, comme on la vû, ils avoient traité avec les habitans de cette Ville, qui avoient prêté serment de fidelité. Neanmoins dés qu'ils virent paroître dans leur Pais Gelaleddin le fils de leur Sultanleur Maître; ils furent si touchés de le voir errer de Province en Province, qu'ils ne pûrent s'empêcher de le secourir. Ils lui fournirent secretement tous les rafraîchissemens dont ses troupes avoient befoin; ils lui donnerent même de l'argent pour lever des Soldats, mais ils prirent 378 HISTOFRE

An. gr. toutes sortes de précautions pour cacher 1 2 2 [. ces secours. En effet, Tulican n'en eut Heg. L'an du Cheval.

aucune connoissance; mais par malheur le Grand Can en fut informé par ses Espions, & il en fut tellement irrité, qu'il résolut à l'heure même de faire assieger Nischabour. Il écrivit au Prince Tuli qui étoit dans la partie Orientale de la Corassane d'abandonner toute autre entreprise, pour aller assieger Nischabour, & leur faire ressentir les plus durs chârin ens. dont on puisse punir les Villes rebelles. Sur ces ordres le Prince Tulican quitta le-Païs de Merou, dont il venoit de prendre la Capitale, & se rendit à Nischabour, dont les habitans n'esperant aucun: pardon, se déterminerent à se défendre.

L'avant-garde des Mogols fut donnée-Siege de la ville de à commander au Prince Tafar qui avoit amené les troupes de Mazendran; maisbour en Coraffa-

ce Capitaine en arrivant à Nischabour eut le malheur d'être bleffé d'une fléche aunc. nombril dans une fortie que les habitans

Marrafirent sur les Mogols, & il mourut de sakeschy p. blessure. Cet accident obligea Tuli à 15. prendre encore plus de précautions qu'il n'en auroit pris pour le succés de son en-

treprise. Il differa le siege de quelques mir p. 8. jours parce que les machines n'étoient: point encore en état; il fit camper son armée

DE GENGHIZCAN. à l'Orient de la Ville, auprés d'un Bourg An. gr., appellé Touschanian , dont le territoi- 12 21. re étoit rempli d'arbres & de fontaines 618. agréables, & les Ouvriers y firent com- L'an du modément les mantelets, les beliers & au- Cheval. tres instrumens de guerre. D'abord que Fadlaltout fut prest, il fit battre la Ville avec iah pagplus de douze cens machines. Les affiegez 413. se défendirent comme des Lions; mais aprés trois jours de fiege, les Mogols ayant apperçu une entrée secrete que les ruines d'une muraille avoient découverte. ils furprirent par-là la Place, & firent un carnage effroyable des habitans. Ils employerent un jour & une nuit au sac de cette miserable Ville. Ils réduisirent à l'esclavage une infinité de jeunes gens ,& la plûpart de ceux qui éhapperent au tranchant du fabre, moururent sous terre où ils avoient fait des manieres de cavernes pour s'y sauver. Enfin toute la Ville fut dans la

ni citadelle,ni maisons, ni tours, ni murail-laleddin les. Tour sut razé jusqu'aux sondemens, & P. 73. Fon applanit la terre: ensorte que si l'on en croit l'histoire de Corassane, les chevaux y pouvoient courir sans broncher On remarque encore que l'on employa douze jours à compter les motts de la Wille, & qu'en comprenant ceux qui su-

détruite. Il ne resta sur pied ni Mosquée, vie de Ge-

An. gr.
1 2 1.
Heg.
6 1 8.
L'an du
Cheval.
Marrakefchy p.

15.

rent tuez dans les autres lieux du domaine de Nischabour où Tuli envoya des troupes: les Mogols tuerent jusqu'à dix-septeens quarante-sept mille personnes. Ce qui ne paroît pas digne de foy, à moins qu'on n'y comprenne tous ceux qui périrent à la ruine de Tous, & de quelques autres Villes qui dépendoient alors de Nischabour, & qui surent prises en même tems.

Ce fut aprés la destruction de cette Ville, que Tulican reçut l'ordre de l'Empereur son pere de l'aller trouver. Nischabour à souvent été la capitale de la Corassane. Un Historien prétend qu'elle tire son origine de Sapor Roy de Perse qui l'avoit fait bâtir, & il la surnomme le Cabinet de l'Orient , parce qu'en son tems elle étoit remplie de toutes sortes de curiofités que son grand commerce y attiroit. Quoique les Mogols l'eussent mile dans l'état qu'on vient de rapporter, elle n'a pas laissé d'être rétablie dans la suite. On y a fait tout ce qui peut contribuer à orner une Ville, & l'on y a conduit par des canaux les plus belles eaux du monde qu'on a trouvées dans les montagnes voifines. C'est de ces mêmes montagnes qu'on tire les turquoiles Orientales qu'on nomme dans le Levant Pirouz é Nischabouri pour

les distinguer des autres. Cette Ville n'est An gr. qu'à douze lieuës de Tous ou environ, & 1221. le célebre Nassir Eddin Tousi grand Astro- 618. nome & Auteur d'Ephemerides, à qui L'an du Tous a donné naiffance, ainsi qu'à plu-Chevalfieurs autres sçavans, met la situation de Nasiredces deux Villes au 37. degré de latitude. din Ton-Tous étant seulement un peu plus Est & Geo-Sud que Nischabour. La ville de Tous fut en même-tems ruinée par les Mogols,mais elle fut bâtie peu d'années aprés, & elle a été depuis ce malheur une des plus belles & des plus célebres Ville de l'Empire de Perse. Îsmaël Sefevi, premier Roy de la maison des Sefevis, c'est-à-dire descendans de Schec Sefi, qui régnent préfentement en Perse, la fit entourer de fortes murailles & de trois cent tours. Ce Roy en fit alors la capitale de la Corassane sous que l'on le nom de Meschched; & comme plu-appelle & sieurs Princes avant lui y avoient eu leurs present tombeaux, il voulut y avoir le fien, & Mescheplusieurs de ses successeurs à son exemple y héd Coont été inhumez.

Quand le Prince Tuli eut achevé les sieges de Nischabour & de Tous, il mena son Armée devant Herat, où on lui avoit dit que Gelalèddin s'étoit retiré. C'étoit un faux avis, ce Prince Carizmien avoit: pris le chemin de Bost ville de la Proving-

An. gr. ce de Segestan. Il n'avoit garde d'aller 4:
Herat qui étoit gouvernée par un Seigneur Mahometan, qui bien que son Sut'an du
jet ne laissoit pas d'être son ennemi. Ce
Cheval. Seigneur nommé Schamseddin avoit sur

Conde ptis cette Ville en l'absence d'Emin Melic mir p. 8 oncle du Sultan qui possédoit ce Pais par engagement; & ce Schamseddin n'étoit pas le seul qui eût fait de ces sortes d'usurpations. La plûpart des Gouverneurs avoient fait la même chose dans les autrespaïs pendant la consuson des affaires. Ainsi le Sultan Gelaleddin étoit d'époiiillé de presque toutes ses Provinces.

Siegede Le General Mogol artiva à Herat en Fleracca douze jours, & auffi tôt il fit affieger la pitale de la Coraí-Ville. Schamfeddin la défendit avec coufanc. rage, & il ne se passa pas un jour qu'il n'en vint aux mans avec les Mogols; encore

rage, & ii ne le patta pas un jour qu'il n'envint aux moins avec les Mogols; encore que ce Seigneur ne fût pas generalement aimé à caufe de fon ufurpation. Neanmoins les avantages qu'il remportoit tous

Conde- les jours sur les affiegeans y établissoient fon autorité , & l'on esperoit un bon succés;mais le huitiéme jour du fiege il fut tué en combatant , & les habitans de Herat necroyant pas qu'un autre pût auffi-bien que lui soutenit les efforts des Mogols , résolurent de serendre. Des députés en allement faire la proposition à Tuli. La rési-

DE GENGHIZCAN. stance qu'il avoit déja éprouvée devant An. gr. cette Ville, & la bravoure du Gouver-1221. neur dont il ne sçavoit pas la mort, le fi- Heg. rent condescendre à un accommodement, L'an du aprés qu'il fut assuré que Gelaleddin n'é- Cheval. toit pas dans la Place. Il n'éxigea des ha- Marrabitans que la soumission. Il jura qu'aucun keschy, p. homme de la Ville ne recevroit de dom- 16. mage ni dans sa personne, ni dans ses biens & il seur dir qu'ils ne payeroient tous les ans au Grand Can que la moitié du tribut qu'ils donnoient au Sultan Mehemed. Lorsque les Mogols furent entrés dans la Ville, ils observerent exactement cette

reprit avec soixante mille hommes, le chemin de Talcan où son pere le rappelloit. Herat a toujours passé pour une Ville trés forte. A présent, encore elle sert de rempart aux Perfans, & conferve leurs frontieres contre les Uzbecs. Elle est située sur la riviere de Heriroude au 34. degré 30. minutes de latitude à deux lieues d'une montagne qui avoit sur son session per sonnet un lieu célebre, où les Per-16.

capitulation à l'égard du peuple de Herat;. mais la garnison & tous les Officiers du-Sultan qui étoient au nombre de douze mille furent mis à mort. Tulican établit Aboubequir Gouverneur de la Ville, fit: prêter seiment de fidelité aux habitans &

An. gt. les avec leurs Mages alloient adorer le feur 1221. & faire les autres exercices de leur Reli-Heg. 618. Uan du en Persan Guébrs, ou Atschprest, a-Cheval. dorateurs du seu font encore en un endroit ménagé dans ses ruines.

Herat Le Païs particulier où est la Ville de Patrie de Herat est l'Aria des anciens. Alexandre Mitcon- le Grand en est le fondateur selon le sende illustre timent de Mirconde; & ce n'est pas peu Persan, d'honneur à Herat, d'être la patrie de cet

a nonneur a retat, d'ette la patrie de cet illustre Auteur qui en a fait la description dans l'Histoire Orientale, qu'il a composée en Persan sous le titre de Raouzettessa, c'est à-dire le jardin du plaisit. Au reste la Ville & son Territoire sont sour peuplez. Les habitans en sont pour la plûpart honnêtes gens; & l'air y est execulent.



# CHAPITRE III.

An gr.

Sieges des villes de Bamian & de Candahar Cheval. frontieres des Indes du côté de la Perse.

PRE's la prise de Talcan, l'Em- Abulfapereur tint plusieurs conseils avec Tulican son fils, & fit marcher son Armée vers Bamian, attendant toujours des nouvelles du Sultan Gelaleddin, & de l'ex- Mirconpédition du corps de troupes qu'il avoit de p. 40. envoyé du côté des Indes pour l'observer s'il y alloit, ou pour prendre quelque Place qui pût fervir à ses desseins.

Ce Sultan demenra affes long-tems dans la ville de Bost pour lever des troupes; mais lorsqu'il apprit l'état de l'Armée des Mogols, il se trouva dans un embar is extraordinaire. Il ne sçavoit quel conseil prendre. La fuite & la résistance lui paroissoient également dangereuses. dans la Ensin le danger releva son courage. Il ré-latedain solut de s'opposer à ses Ennemis jusqu'au p. 88. dernier moment de sa vie. Il partit de Bost pour tâcher de gagner les devants & entrer dans Gazna avant que les Mogols pussent s'en emparer. Il conduisit son Ar-

286

An. gr. mée, qui pouvoit êtte de vingt mille homnes, vers le Zabulestan sans séjourner dans aucun lieu, & il arriva heureusement L'an du à Gazna qui est à 24. journées de Bost.

Cheval. La ville de Gazna que Ptolomée met

Abulfo- dans le Quirman est située au 33. degré 5.

da p.210 minutes de latitude : & a toujours été

dap.219. minutes de latitude; & a toujours été une Ville de grand commerce pour les Marchandises de Zagatai, de Perse & des Indes. Elle avoit été Capitale de l'Empire du Sultan Mahmoud Gaznavi, le plus puissant Prince de l'Orient dans le tems que les Seljuxides commencerent à s'élever. Un Seigneur appellé Kerber Melic commandoit dans cette Ville en l'absence du Sultan Gelaleddin; mais comme la mauvaise fortune du Sultan son pere avoit extraordinairement alteré les esprits, il y avoit peu d'obéissance dans Gazna, ainfi que dans la plûpart des autres Places. C'est pourquoi, quelque tems avant l'arrivée de ce Prince, il y eut beaucoup de troubles causez par la division des grands Seigneurs. Cependant le Sultan Gelaleddin fut reçu'à Gazna avec toute l'affection que des peuples qui aiment leur

Nifavi Roy sont capables de témoigner aprés une vie de Ge longue absence. L'Auteur qui en parle, taleddin» dit, que les habitans eurent autant de joye, no. » de son arrivée, que les Musulmans en

DE GENGHIZCAN. 387

ont à la fin du Ramadan, lors que la nou-« An. gg.
velle. Lune qui fait la cessation du jeûne « 1 1 20,
vient à paroître. Aussi ce Prince ne vou- « 6 1 8,
lut-il pas mêler la tristesse à cette joye, L'an du
par le châtiment qu'il auroit pû faire des Cheval.
coupables. Il dissimula son ressentant,
& remit à un-autre tems la punition de

leurs crimes. Le Grand Can ayant appris que Gela- Mircanleddin étoit à Gazna, voulut hâter sa dep. 40. marche pour l'y aller surprendre; mais il fut arrêté dans le Zabulestan par la garnison de Bamian qu'il esperoit prendre d'emblée, & qui lui fit plus de peine qu'il ne pensoit. Le Gouverneur refusa absolument de se rendre, quelque sommation qu'on lui fit, & protesta que malgré toutes les menances des Mogols, il défendroit jusqu'à la derniere goutte de son sang la Place qu'on luy avoit confiée. Cette réponse obligeant Genghizcan à l'as- Abulfasieger dans les formes, il lui falut surmon- " ige Pag. ter beaucoup de difficultez, parce que les 293. habitans qui s'étoient bien attendus à être attaquez avoient ruiné tout le pais aux environs de la Ville, pour ôter à l'Ennemi les moyens de subsister. Les gens mê- Mirconme de la Province avoient enlevé toutes de p. 42. les pierres & les autres choses qui pouvoient servir aux assiegeans, de sorte KKij

Cavaliers Turcs bien montez & bien é- An gr. quippez & tous gens déterminez. Gela-1121. leddin l'envoya complimenter, & lui fit Heg. dire qu'il le prioit de le venir trouver, L'an du puisqu'ils étoient si prés l'un de l'autre ; Cheval. mais que s'il le vouloit faire, il n'y avoit pas de tems à perdre. Emin Melic ne fit point de difficulté de lui aller offrir ses fervices. Le Sultan lui donna des marques d'amitié & de confiance, & pour éprouver sa sincerité, il lui dit qu'un corps cons sidérable de Mogols étoit devant Candahar, & qu'il faloit faire lever le siege. Emin Melic consentit de joindre ses troupes avec celles du Sultan. Ainfi dés le lendemain, ils se mirent en marche avec des guides sûrs & habiles, aprés avoir auparavant envoyé un homme en poste au Gouverneur pour l'avertir qu'on pourroit le secourir. Ils firent tant de diligence, qu'ils arriverent assés prés de Candahar avant que la citadelle fût emportée. Là ils apprirent par des Espions l'état des choses; que les Mogols ne se déficient d'aucun secours; que veritablement les assiegés se défendoient encore avec vigueur, mais qu'ils ne pourroient pas réfifter long-tems.

Gelaleddin tint conseil sur ce qu'il avoit vie de Geà faire, & il fut résolu d'attaquer les En-laledin p. An. gr. 1221. Heg. 618. L'an-du Cheval. nemis pendant la nuit. Les troupes marcherent sans être découvertes, & surprirent les Mogols qui assiegeoient la citadelle, aprés avoir déja pris & pillé la Ville. Ceux ci brusquement attaquez par de braves gens, dont ils ne connoissoient pas le nombre, & par le Gouverneur qui fortit de la citadelle avec toute sa garnison, furent bien-tôt mis en désordre, & se laisserent pour ainsi dire tuer sans résistance, tant il est vray que la surprise & la terreur peuvent rendre lâches les hommes le plus courageux. En peu de tems on vit la Ville remplie de Mogols & de Tartares morts; & comme Gelaleddin eut la prévoyance de poster des troupes sur les avenues, peu de ceux qui crûrent trouver leur falut dans la fuite, échapperent au sabre des Carizmiens. Toute l'armée des Mogols qui étoient à Candahar, y périt. Les Soldats du Sultan & d'Emin Melic profiterent du butin que les Ennemis avoient fait dans leur marche, & ils fe. seroient enrichis, s'ils n'eussent pas été obligez de restituer aux habitans une partie de ce que les Mogols leur avoient enlevé au pillage de la Ville. Aprés un fi heureux succès , le Sultan tâcha d'en faire esperer d'autres à ses Soldats. Il fit rétablir Candahar & revint à Gazna, où il

DE GENGHIZCAN 301
entra comme en triomphe. Emin Melic An. gr.
s'engagea de nouveau avec lui, & pro-1221;
mit de ne l'abandonner jamais; c'est pour-Heg.
quoi leurs troupes ne se séparerent point, L'an du
& ce Seigneur se montra toujours dans la Cheval
suite bon parent & sidele serviteur de Gelaleddin.

### CHAPITRE IV.

Expedition du Prince Contoncon contre le Sultan Gelaleddin. Continnation du Siege de Bamian.

A nouvelle de cette défaite fut apportée à Genghizcan par un Capitaire é happé de la déroute. Ce Prince en 191.

conçut une extrême douleur. Il forma le desse de la cerouse page page de la fer et est est et est et le tre doubler les attaques; mais ne pouvant prendre Bamian aussi promtement qu'il le dessroit, il résolut d'envoyer lab page encore Tulican contre Gelaleddin avec encore fui de la faire ce détachement de fon armée, lors qu'un autre Courrier vint mir p. 9. lui annoncer la révolte du pais de Herat au mépris du traité fait avec Tulican. L'Empereur en sur foir present en sur fait et en la fit venir ce K k iiij

An. gr. 1221. Heg. 618. L'an du Cheval. Prince en sa presence, & le blâma de n'avoir pas fait passer sous le sabre tous les habitans de la ville de Herat. Fe vous défins, lui dit-il, d'user jamais de clemence envers mes Ennemis sans un ordre exprès de ma part. Sçachès que la compassion ne se trouve que dans les ames basses. Il n'y a que la rigurur qui retienne les hommes dans le devoir. Un Ennemi vaincu n'est pas dompté, d' hait toujours son nouveau Maître. Il lui dit ensuire de s'appliquer aux sonctions ordinaires de sa Charge, & il nomma Coutoucou Nevian pour al ler contre Gelaleddin. Coutoucou partit à la sête de quatre-vingt mille hommes.

Après son départ, le Grand Can sit élever une montagne de terre devant la Ville au lieu où il vouloit saire les plus grands efforts, & l'on bâtit par son ordre des tours de bois, dont la hauteur égaloit celle de la Place, afin de l'incomoder plus aisément par les machines qu'on poseroit sur leur plate forme. Il avoit à craindre que les seux des assigez ne brûlassent set sours & ses machines; mais un Ingenieur promit de les conserver, pourvû qu'on lui accordât la permission de faire tuer autant de Vaches & de Chevaux qu'il en faudroit pour couvrit rous les jours les ouvrages de peaux fraîches.

L'Empereur le lui permit, & par ce moyen An. grales feux de la Ville ne produifirent aucun 122 r. effet, parce qu'ils s'amortissoient ou tomboient à terre d'abord qu'ils rencontroient L'an du ces peaux aufquelles ils ne pouvoient s'at-Cheval. tacher. Les machines de la Ville ne laisserent pas de renverser un grand nombre de celles des Mogols Et comme la résistance des habitans sut opiniâtre à cause que les murs de la Place étoient fort bons, les affiegeans manquerent enfin de pierres & de feux. De maniere qu'ils cefferent pour quelque tems de presser la Ville, parce qu'ils furent obligez d'envoyer au loin chercher des cailloux, des meules, & d'autres choses propres à battre des murailles & à être lancées par des machines. Quand ils recommancerent leurs attaques, les assiegés firent des sorties si furieuses, qu'ils renverserent des escadrons entiers, & ruinerent des tours & des machines. Il est constant que si l'Empereur n'avoit eu qu'une armée ordinaire, il auroit été obligé de lever le fiege.

Il revenoit d'une attaque, lors qu'il arriva un Courrier de la part de Coutoucou Nevian, qui lui mandoit qu'il n'étoit qu'à une journée de Gelaleddin. Il lui faifoit un détail de sa marche, de

HISTOIRE

l'ordre qu'il avoit gardé pour éviter An. gr. plusieurs embûches qu'on lui avoit dres-1 2 2 1. Heg. fées. Il lui rendoit compte du campement des Ennemis, du nombre de leurs troupes, L'an du & enfin de tout ce que ses avant-coureurs Cheval. lui avoient appris. Quand le Grand Can sçut que le Sultan Gelaleddin avec le renfort de Turcs qui lui étoit venu, pouvoit avoir soixante mille hommes, il en marqua de l'étonnement, & ce renfort lui faisant appréhender qu'il n'en arrivât de

nouveaux, il craignit pour ses Mogols. En effet, le Sultan Gelaleddin avoit reçu trente mille hommes qui lui furent amenez par trois Seigneuts de la vieille Cour, qui tous trois liez d'amitié subsifictoient en ce païs-là dans des lieux fortifiez. Ils dirent qu'ayant appris que l'Empereur des Mogols envoyoit une armée vers les frontieres des Indes pour le combattre, ils venoient lui offiri leurs secours & joindre leurs troupes aux siennes. Il

Fadlal- les reçut avec beaucoup de joye, & leur lah pag. témoigna qu'il n'oubliroit jamais le plaifir qu'ils lui faifoient. Ces Capitaines étoient Turcs & avoient été à la Sultane fon ayeule. Ils étoient par conféquent peu amis du Sultan Gelaleddin; mais le péril qui les menaçoit, si ce Prince étoit vaincu,

les fit résoudre à le secourir.

DE GENGHIZCAN. 3

Il se mit à la tête de son armée, & An. gr. quoiqu'il sçût bien que celle des Mogols 1211. étoit superieure d'un quart, il ne laissa pas 6 18 d'aller au devant d'elle. Il l'a rencontra L'an du au de-là d'un bourg appellé Biroitan,à une Cheval. journée de la ville de Gazna, où elle vouloit se retrancher. Effectivement Coutou- vie de Gecou informé que les troupes de Gelaled-laletdin din enflées du fuccés qu'elles avoient eu à p. 110. Candahar s'avançoient avec ardeur, ju- Batailgeoit plus à propos de temporiser pour di-roijan ga-minuer leur impétuosité que de l'essuyer gnée par Mais le Sultan rompit toutes les mesures Gelaledqu'il se préparoit à prendre pour éviter le dinsur les combat & profitant de la bonne disposition où il voyoit fon armée, il marcha fadla droit aux Mogols, réfolu de les forcer lab pag. dans leurs retranchemens. Coutoucou en eut avis par ses coureurs, & ne voulant pas qu'on lui pût reprocher qu'avec une armée superieure, il s'étoit tenu caché, il la fit sortir de l'endroit où il avoit commencé à se fortifier & s'approcha du Sultan.

L'avant-garde des Mogols commandée par un Emir chargea d'abord celle de Gelaleddin que conduifoit Emin Melic, qui renversa les premiers escadrons; mais Coutoucou détacha de nouvelles troupes pour soûtenir son avant-garde, ensorte que cel-

le des Ennemis fut entierement rompue. A،g. 1 2 2 I.

Le Sultan fit aussi tôt avancer son corps de bataille, & se mettant à la tête il attaqua le centre des Mogols, où étoit Cou-L'an du toucou. Le choc fut terrible & pendant Cheval.

quelques heures les deux partis eurent tour à tour l'avantage. Enfin la victoire Fadlal- se déclara pour Gelaleddin. Les Mogols

lah pig. furent obligez d'abandonner le champ de 418. bataille. Ils se débanderent, & ceux qui ne demeurerent pas dans la campagne é-

tendus parmi les moits, se retirerent dans les montagnes.

Le Sultan aprés l'action donna à ses Lieutenans generaux les louanges qu'ils méritoient, & aux autres les récompenses qui leur étoient duës. On fit un grand nombre de prisonniers dans cette déroute & l'on dit que Gelaleddin les ayant tous fait venir en sa présence, leur reprocha leurs cruautés & leur fit enfoncer des clouds dans les oreilles, pour venger, disoit-il, ses Sujets des maux que les Mogols & les Tartares leur faisoient souffrir depuis si long tems.

Il y avoit à quelques journées de-là un Nifavi vie de Ge parti de Tartares qui assiegeoit une Fortelaleddin, resse appellée Qualâ. Dés qu'il apprit l'é-P. 110. venement de la bataille de Biroiian, il le-

va le siege & s'enfuit.

DE GENGHISCAN. 397

"La défaite des Mogols & des Tartares An. gr., fut bien-tôt sçûë de l'Empereur ; qui étoit 1221 encore devant Bamian. Ce Princé affligé 618, de la perte de plusseurs Officiers dont il L'andu faisoit grand cas ne put sans fureur rece-Cheval, voir cette nouvelle. Il s'emporta jusqu'à !Mirconjurer que la ville de Bamian & le Sultan de p. 491; même lui serojente r. ison de ce mauvais succès. Cet emportement coûta la vie à l'i-un de ses petits fils qui s'exposant pour lui lab pag. plaire aux plus grands périls , fut atteint 120.

Ville. Ce jeune Prince tomba mort aux pieds de son ayeul. C'étoit un fils d'Octaï, L'Empereur qui l'aimoit tendrement parce qu'il découvroit en lui toutes les marques d'un grand courage, ne put être à l'épreuve de ce malheur. Il s'attendit , il gemit, il mêla ses larmes avec celles de la mere du jeune Prince qui étoit présente,

& qui baignant de ses pleurs le corps de son Fils, paroissoit comme insensée.

d'une fléche tirée de dessus les murs de la

Cet accident coûta cher aux affiegez. Le Grand Can revenu de sa douleur, tâcha de consoler cette Dame, & mit à sa discretion le châtiment des habitans de la Place, dont la réduction ne pouvoir être éloignée. En effet, il prodigua l'or & l'argent pour encourager ses Soldats; qui donnant nuit & jour assaut sur assaut

398 An. gr. 1221. Heg.

ruinerent enfin les murailles de la Ville en beaucoup d'endroits, & se rendirent maître de Bamian. Les plus braves Officiers & Soldats de la garnison avoient L'an du perdu la vie en défendant la Place ; le reste

Cheval. Aboul-périt sous le fer des victorieux. Les Solcair p. 23 dats Mogols excités par la mere du jeune

Prince mort, qui étoit entrée dans la Ville, & qui affamée de lang ne pouvoit le rassasier de meurtres, n'épargnerent ni âge ni sexe. Loin de souffrir qu'on fist aucun esclave, cette mere irritée, ou plûtôt cette furie fit égorger tous les habitans sans en ex. cepter un seul,& ordonna même que l'on fendît le ventre aux femmes grosses, de peur qu'il ne restât un enfant de cette mal'heureuse Ville. Ce n'est pas tout encore. Il falut pour assouvir sa rage que les bêtes eussent le même sort que les hommes & les femmes, elle fit périr tous les êtres vivans. Outre cela, les Mosquées & toutes les maisons furent renversées; la Ville devint un monceau de ruines, & le païs d'alentour un affreux désert : si-bien que depuis ce malheur, Bamian a toujours

Abulfa- porté le nom de Maubalig, qui signifie rage pag. en langue Mogole, habitation malheu-293. reuse.

> Octai n'étoit pas au camp, lors que son fils fut tué : l'Empereur défendit qu'on lui

DE GENGHIZCAN.

apprît cette nouvelle, parce qu'il vouloit An. gr. lui même la lui annoncer. Ce qu'il fit d'u-1221. ne maniere fort extraordinaire. Un jour Heg. ayant assemblé toute sa famille, il assecta L'an du de parler d'une chose dans des termes peu Cheval. intelligibles : ensuite se tournant vers Oc- Mircontaï qui ne l'entendant point ne répondoit de p. 40. rien : d'où vient lui dit-il d'un air fier , que vous ne me répondés point quand je vous parle. Le Prince crut l'Empereur en colere, il se jetta aussi tôt à ses genoux & lui dit: Seigneur, si je vous ay déplû faites moy mourir, je ne m'en plaindray pas. Le Grand Can lui fit répéter trois fois ces paroles, & lui demanda s'il étoit vray qu'il craignît si fort de lui déplaire. Oüi Seigneur, repartit Octaï. Hé bien, reprit l'Empereur, écoutez-moy donc & si vous craignés de me déplaire, gardez-vous de me défobéir. Milatou-Can vôtre fils a été tüé. Je vous défends de vous abandonner à vôtre douleur. Ce ne fut pas sans peine Fadlalqu'Octaï obéit à un ordre si contraire à la lah p. 415 nature. Cependant il se contraignit, & bien-tôt les soins d'une expédition dont son pere le chargea affoiblirent le sentiment douloureux qu'il avoit de la perte d'un objet si cher.

Bamian est située au 34. degré 5. minu- Abulfetes de latitude fur une montagne dont le da pag400

railles.

AB. gr.

pied est arrosé d'une riviere qui va se ren1 \* 2 1.

d'une autre montagne du païs, & elle sait
une branche de ce grand Fleuve, cette
Ville est de la Province de Zabulestan &
capitale d'un petit païs qui porte son nom
à dix journées de Bale, & à huit de la
vil e de Gazna. On a fait bâ ir sur sers ruines un Château entouré de fortes mu-

#### CHAPITRE V.

Bataille de Genghizcan & de Gelaleddin. Passage de ce Sultan aux Indes.

FadlalLab p 2
A20.

O R s que Bamian ne fur plus en état
de retarder les conquêtes du Grand
Can & n'eur plus de victimes à offrir à
la fureur de sa belle fille, ce Prince impatient d'en venir aux mains avec Gelaleddin fit marcher son armée avec tant de
précipitation, qu'à p. ine donna-t'il le tems
aux Soldats d'apprêter leurs vivres. MalAbul-gré les pertes qu'il avoit faites, son armée
farage p:
étoit encore si nombreuse qu'il crut que le
Sulran n'oséroit lui faire tête en raze cam
pagne & l'attendroit dans la ville de Gazna. Il içavoit que cette Place étoit forte

82

#### DE GENGHIZCAN.

& que l'on y avoit fait entrer des provi- An. gr. sions pour soûtenir un long siege. Il ne 1221. rencontra pas toutefois Gelaleddin à Gazna. Ce Sultan avoit jugé à propos de se L'an du retirer ailleurs, & de se saisir des détroits, Cheval. des montagnes ou des ruisseaux qu'il trouveroit, pour mieux ménager ce qu'il avoit de p. 40.

de troupes. Il étoit sorti de Gazna quinze jours devant que les Mogols parussent dans le païs; p. 110. mais il étoit arrivé un incident fâcheux aprés la bataille de Biroiian; la division se mit dans son armée, quand il fut question de partager le butin. Les trois Seigneurs Turcs prétendoient que les meilleures dépotiilles des Mogols leur appartenoient à cause 'du secours qu'ils avoient donné & les troupes d'Emin Melic fort unies à celles du Sultan, vouloient qu'on partageât également, & qu'on suivît la coûtume de la guerre, la querelle commença par un trés beau cheval Arabe, qu'un des trois Capitaines Turcs demandoit, & que les autres refusoient de lui ceder. Gelaleddin ne put jamais les accorder, de sorte que les Turcs se retirerent avec leurs troupes &l'abandonnerent. Cette défertion lui fit beaucoup de tort, & la principale raison qui l'obligea de s'éloigner de Gazna, fut pour donner le tems à ces troupes désunies de

Nifavi

An. gr. 1 2 2 1. Heg. L'an du Cheval.

rentrer en elles-mêmes, & de le venir rejoindre pour s'opposer avec lui à l'ennemi commun. Veritablement il mit tout en usage pour faire entendre raison aux trois Chefs Turcs. Il leur écrivit plusieurs fois. Il leur envoya représenter par des perfonnes de leurs amis qu'ils périroient, s'ils demeuroient séparez, & qu'au contraire

s'ils se réiinissoient, ils pourroient remporter fur Genghizcan une victoire qui les rendroit maîtres de toutes les richesses que ce Prince avoit amassées depuis la guerre de Carizme. Ils se laisserent enfin persuader; mais trop tard; car le Grand Can ayant sçu leur division, & ne doutant point que le péril commun ne les réisnît, s'il ne l'empêchoit, fit préceder son armée de soixante mille chevaux pour les couper; de forte que ce détachement se faisit de tous les passages par où les troupes auxiliaires pouvoient joindre Gelaleddin, qui privé de ce puissant secours, se retira vers le Fleuve Indus.

laleddin \$. 11 O.

Quelques Auteurs prennent de-là ocvie de Ge- casson de blâmer la conduite des Sultans de Carizme, d'avoir toujours employé des Commandans Turcs, plutôt que des gens de leur Nation. Il faut pourtant avoiler que Gelaleddin, n'ayant pû lever d'ar-

mée confiderable depuis la mort du Sul-

DE GENGHIZCAN. tan son pere, s'étoit trouvé dans la né-An. gr. cessité de se servir de ces troupes-là. Ce Heg. Prince sçachant que l'Empereur Mogol le 6.8 suivoit à grandes journées, s'arrêta sur les L'an du bords du Fleuve Indus dans l'endroit où Cheval. il est le plus rapide, afin que la nécessité de vaincre ou de mourir, redoublât le courage de sesSoldats. Il crut aussi que le lieu étroit où il se posta, ôteroit aux Mogols l'avantage de pouvoir mettre en bataille leur Armée toute entiere. Il choisit donc un camp avec toute l'habileté imaginable. Depuis son départ de Gazna, il étoit tourmenté d'une colique qui lui donnoit peu de relâche, & qui ne lui avoit pas même permis d'aller en litiere. Neanmoins dans le tems qu'il souffreit le plus, il se vit obligé de monter à cheval. Il apprit que l'avant-garde des Ennemis étoit déja arrivée à un lieu appellé Hardir. Sur cette nouvelle, il partit la nuit avec les plus braves de ses gens, & surprenant les Mogols dans leur camp, ils les tailla prefque tous en pieces sans perdre un seul homme. Ensuite il revint sur les bords de l'Indus avec un butin confiderable.

Jusqu'alors Genghizcan avoit marché Aboutavec toute l'assirp.24croyoit que Gelaleddin ne songeoit qu'à chercher un assile; mais depuis cette der-

Llij

An. gr. 1221. Heg. L'an du Cheval. 404 niere action, il se défia toujours de cet ennemi vigilant, & ne fit plus rien qu'avec beaucoup de circonspection. Lors qu'il se vit prés du Sultan, il rangea son armée en bataille, donna l'aîle droite à Zagataï, la gauche à O&aï & lui se mit dans le centre au milieu de six mille hommes de sa garde, qui étoient des troupes feures & dont il se servoit ordinairement dans ses plus grands coups de main.

Mirconde p. 41.

D'un autre côté Gelaleddin averti par ses coureurs que les ennemis étoient dans cette disposition, fit d'abord éloigner les bateaux de l'Indus pour ôter à ses Soldats l'esperance de se sauver. On en réserva seulement le plus grand pour la seureté des Dames, & pour faire passer dans les Indes la Sultane la mere, la Reine la femme & ses enfans;mais par un malheur imprevu, le bateau s'ouvrit, loi s qu'il falut les embarquer, si-bien qu'ils demeurerent dans le camp. On mit ensuite l'Armée en bataille. LeSultan se reserva le corps de bataille. Son ' aile gauche campée à l'abri d'une montagne qui empêchoit que l'aîsle droite des Mogols ne combatît toute entiere, étoit commandée par son premier Visir, & son aîle droite par Emin-Melic. Ce Seigneur commença le combat & maltraita si fortl'aîle gauche ennemie qu'il la fit plier mal-

DE GENGHIZCAN. 405 gré toutes les troupes qui la soûtenoient. An. gr. Et comme l'aîle droite des Mogols ne 1221. pouvoit s'étendre, le Sultan se servit de Heg. son aîle gauche, ainsi que d'un corps de L'an du reserve; il en détachoit de tems en tems Cheval. des escadrons pour soûtenir les troupes Nisavi qui en avoient besoin. Il en prit aussi une vie de Gepartie, lorsqu'à la tête de son corps de laleddin; bataille, il alla charger celui de Gen- P. 110. ghizcan. Les Tartares à ce choc, pousserent des cris horribles, mais les Soldats de Gelaleddin n'en furent point épouvantez, & suivant l'exemple de leur Prince, ils donnerent avec tant de courage & de vigueur qu'ils mirent en desordre le centre des Mogols. Le Sultan s'y ouvrit un large chemin pour pénétrer jusqu'au lieu où devoit être le Grand Can, mais ce Prince n'y étoit plus. Ayant eu un cheval tué sous lui, il s'en étoit fait donner un

toutes les troupes.

Peu s'en falut que ce désavantage ne Fadalafift perdre la bataille aux Mogols, car la lab pagnouvelle s'étant répandue dans tous les 4211
quartiers de l'Armée que le Sultan avoit
enfoncé le centre, toutes les troupes en
furent ébranlées, & elles se seroient infailliblement débandées, si l'Empereut n'y
eut promprement donné ordre en se fai-

autre & s'étoit retiré pour faire combatre

HISTOIRE

fant voir par - tout, & deux choses en-An. gr. 1 2 2 I. fin lui firent gagnerent bataille. La pre-Heg. miere, c'est qu'ayant remarqué que Gelaleddin avoit dégarni son aisle gauche, L'an du Cheyai. il ordonna à Bela Nevian d'aller l'atta-

106

quer par des chemins détournez dans la montagne, ce qu'un homme du païs dit être possible. En effet, Bela conduit par ce guide marcha sans perdre que quelque foldats, entre des rochers & des précipices affreux, & tomba sur l'aîle gauche du Sultan , laquelle étant fort affoiblie ne fit pas une longue résistance. Marra-

19.

On attribuë encore la victoire à un keschy 1 corps de Cavalerie composée de gens d'Elite furnommez Pehlevans, qui foûtenu de dix mille hommes frais fondit sur l'aîle droite de Gelaleddin qui étoit victorieuse. Ils la défirent & la renverserent sur le corps de bataille, contre lequel Genghizcan avoit recommencé d'aller à la charge. Les troupes du Sultan fort faciguées d'avoir combatu pendant dix heures entieres contre plus de trois cens mille hommes, prirent l'épouvente & la fuite, & son fils aîné fut fair prisonnier dans la déroute. Une partie se retira dans les rochers qui sont sur les bords de l'Indus où la Cavalerie ennemie ne les put suivre & plusieurs trop pressez par les Tartares DE GENGHIZCAN. 4

fe jetterent dans le Flewe, que quelques An. gr. uns traverserent heureusement. Les autres 1221, et angerent autour de leur Prince, & Heg. separation qu'il n'y avoit pas de salut à ef- 618 L'an du perer pour eux, ils continuerent le combat. Cheval.

Cependant l'Empereur qui vouloit a- Aboulvoir Gelaleddin vivant défendit qu'on le farage p. ruat, & pour se saisir de sa personne, il 293. fit resser ce Sultan par son armée qu'il rangea en forme d'arc dont le Fleuve Indus représentoit la corde. Gelaleddin conserva toute sa raison au milieu d'un Vie deGesi grand péril. Voyant que de trente mille !!!! hommes qu'il avoit au commencement du combat, il lui en restoit à peine sept cens,& que s'il s'obstinoit plus long-tems à résister, il tomberoit vivant entre les mains de son ennemi, il commença de penser à son salut. Comme il n'avoit point d'autre parti à prendre que celui de passer dans les Indes, quoyque le Fleuve fût fort rapide à l'endroit par où il vouloit se sauver, il résolut de le traverser. Mais avant que Nifavi d'exécuter cette résolution, il descendit p. 114. de cheval pour aller embrasser sa mere, fes femmes, ses enfans & ses amis, & leur dire un éternel adieu. Il est aisé de s'imaginer combien ce spectacle fut touchant. La nature & l'amour firent éclater Marra-en ce trifte moment tout ce qu'ils ont de 19.

An. gr. 1 2 2 I. Heg. L'an du Cheval.

408 plus tendre. Gelaleddin les larmes aux yeux s'arracha enfin à des objets si chers; & aprés avoir dépoüillé sa cuirasse & quitté toutes ses armes, à la réserve de son épée, de son arc & d'un carquois rempli de fléches, il monta sur un cheval frais. Il le poussa vers le seuve dont l'impetuosité étonna l'animal, qui n'entra dedans que par force. Il servit bien toutefois le Sultan qui en fut si satisfait, que par une espece de reconnoissance, il le fit garder

avec soin dans la suite. Il laissa même pas-

fer quatre ou cinq années sans le monter dans aucune action perilleuse.

Pendant qu'il traversoit l'Indus, Genghizcan averti de son passage accourut sur la rive, & ne fut pas peu furpris de le voir braver la fureur des caux. Il le fut même bien davantage, quand ce Sultan oubliant le péril où étoit sa vie, s'arrêta au milieu du fleuve pour l'insulter, & vuider son carquois contre lui & toute sa Cour. Plusieurs braves Capitaines Mogols voulurent se jetter dans l'eau, & pour fuivre Gelaleddin à la nage;mais leGrand Can les en empêcha, en leur disant que ce Prince tromperoit leurs efforts. Enfuite mettant son doigt sur sa bouche, & se Fadlal-tournant vers ses enfans, il s'écria. Ce se-

lab pag. roit d'un semblable pere que devroit naître

3472

DE GENGHIZCAN.

un fils. Qui peut affronter le péril dont ce An. gr. Prince vient d'échapper, peut s'exposer à l'221.
mille autres, & l'homme sage qui l'aura Heg.
pour ennemi sera toujours sur ses gardes. L'an du
Mehemed Nisavi Auteur de l'Histoire Cheval.

du Sultan Gelaleddin, rapporte que le Sultan étant prêt d'entrer dans le fleuve, & penetré des cris des personnes qu'il venoit d'embrasser & qui le prioient au nom de Dieu de les délivrer de la servitude des Mogols, il commanda qu'on les noyât, & que son ordre fut executé fur le champ. Mais d'autres Historiens qui ont fait un assez long détail de tout ce qui se passa dans cette journée, ne disent point que la famille du Sultan fut jettée dans l'Indus. Ils assurent que le Grand Marra-Can aprés le passage de ce Prince fit venir keschy p. en sa présence ses Femmes & tous ses En-19. fans, que l'on tua par son ordre les mâles, & que ce fut en cette occasion que le fils aîné du Sultan pris dans la déroute & âgé de huit ans, perdit la vie.

L'Empereur ayant appris que Gelaleddin avoit fait jetter dans le fleuve l'or & lab pag. l'argent qu'il avoit en vases, vaissels ou 422. monnoye, les fit chercher par des plongeurs qui en retirerent une grande partie. Il mit dans son trésor ce qu'il y avoit de plus beau & distribua le reste à son armée. Gelaleddin étant arrivé dans les Indes,

rendit graces à Dieu de l'avoir délivré du

An. gr. 1 2 2 I. Heg. L'an du Cheval. lah pag.

danger où l'avoient exposé la bataille & la rapidité du fleuve. Il monta sur un arbre pour y passer la nuit & se mettre en

423. laleddin, p. 116.

Fadlal- sureté contre les bêtes féroces qui étoient en grand nombre dans ce païs-là. Le lendemain comme il marchoit avec inquié-Nisavi. tude sur les bords du fleuve, & qu'il regardoit de tous côtez pour voir s'il ne paroîtroit aucun de ses gens qui l'eut passé dans un autre endroit que lui, il apperçut une troupe de Soldats avec quelques Officiers qui aprés la premiere déroute de l'armée, ayant trouvé à l'écart un bateau, s'en étoient saisse & avoient navigé toute la nuit avec beaucoup de péril, à cause des écüeils & de la violence du courant qui les avoit fait descendre presque aussi bas que Gelaleddin, quoi qu'ils se fusfent embarquez plus d'une lieuë audessus du champ de Baraille. Il y avoit parmi ces Officiers trois de ses Confidens avec qui, pea de jours aprés, prenant des mefures conformes à l'état où il étoit réduit, il vit venir à lui trois cens chevaux qu'il reconnut être de ses troupes. Il en eut toute la joye qu'il étoit capable de fentir dans la fituation où il fe trouvoit. Ils lui dirent que quatre mille hommes de son

sa seule présence. Depuis ce tems-là, toutes choses succederent heureusement à Gelaleddin. Un Vie deGe-Officier de sa Maison nommé Gemalar - Lileddin. razad qui ne s'étoit pas trouvé au com- p. 116. bat, parce qu'il avoit été employé ailleurs, ayant sçu que son Maître s'étoit sauvé, & que plusieurs de ses gens avoient passé le fleuve à la nage, se hazarda de charger un fort grand bateau, de tout ce qu'il put trouver d'utile au Sultan. Il traversa l'Indus & joignit Gelaleddin, qui voyant qu'il y avoit dans ce bâtiment des vivres, de l'argent, des étoffes pour des Soldats, des arcs & des fléches, des épées & beaucoup d'autres choses dont il avoit besoin, il remercia Dieu d'une faveur si singuliere ; il embrassa ce fidelle Serviteur , lui donna la charge de Grand Maître de fa Mm ij

HISTOIRE

Maison, & le surnomma par Excellence Estiareddin, c'est-à-dire l'élite ou la gloire de la foy.

p. 116.

Comme on ne prétend pas écrire l'hif-Mouton, toire entiere du Sultan Gelaleddin, on dira seulement pour contenter la curiosité

de ceux qui souhaiteront d'apprendre ce que devint un si grand homme, qu'il donna plusieurs combats dans l'Indostan; Que d'abord il y fut victorieux , qu'il y fit des conquêtes & des alliances, mais que ses prosperités exciterent la jalousie de plusieurs Princes Indiens, qui jugeant qu'il leur feroit un jour de la peine, s'ils n'arrêtoient ses progrés, ils se liguerent contre lui & l'obligerent à repasser l'Indus. Il y a neanmoins des Historiens qui disent que son départ des Indes fut volontaire; que ce Prince averti que Genghizcan étoit fort éloigné de la Perse, & qu'il y avoit des troubles dans le Tangut & dans la Chine, espera de recouvrer par sa valeur & par le secours de ses amis une partie de ce qu'il avoit perdu au de là de l'Oxus. Que pour y parvenir, il abandonna le foin de ses conquêtes de l'Indostan à un de ses Officiers Generaux. Nous aurons toutefois occasion de parler encore de ce Prince & de ses dernières actions ayant que de finir ce Livre.

DE GENGHISCAN. 41

Pour revenir au Grand Can, il eut An. g. beaucoup de joye de l'avantage rempor-té sur Gelaleddin; mais la douleur succe-61 8. da à sa joye, lors qu'aprés avoir fait la L'an du revûc de son armée, il s'apperçut qu'elle Mouton. étoit confiderablement diminuée, & qu'il avoit perdu ses meilleurs Soldats avec un grand nombre d'Officiers. Les sieges de Talcan & de Bamian, les marches précipitées qu'il avoit faites, & la bataille de l'Indus qui seule lui coûta vingt mille hommes, tout cela confuma une grande partie de cette formidable armée, qui avoit étonné le Sultan Mehemed à Caracou. Enfin il se trouva qu'il avoit perdu deux cens mille hommes depuis le commencement du siege de Talcan, en comptant les deux corps de troupes que Gelaleddin avoit défaits. Il ne laisla pas de donner avis de fes heureux fuccés aux Gouverneurs des Provinces & aux Generaux de ses Armées, & particulierement à Hubé & à Suida, qui avoient alors achevé de conquérir l'Yrac Agemi, autrement l'Hircanie de Perse ou Perse Septentrionale. Il leur manda de faire des réjouisfances publiques, & en même tems il leur ordonna d'entrer dans l'Azerbijane ou païs des Medes, d'abord que le Printems paroîtroit, & de faire tous leurs efforts

434 pour soûmettre ce Royaume à son obéis-

An gr. 1 1 2 2. fance.

Heg. 619. Monton.

## CHAPITRE VI.

Reduction d'Azerbijane, ancienne Medie. à l'obeissance de Genghizcan. Guerre des Mogols contre les Georgiens.

Fadlallah pag. 424.

ORSQUE Suida Behadeur & Hub-bé Nevian reçurent l'ordre d'entrer dans l'Azerbijane, ils étoient en quartier d'hyver dans l'Yrac à Senoravende, Ville qu'ils avoient emportée d'assaut. Comme leur armée étoit fort affoiblie à cause des grosses garnisons qu'ils avoient été obligez de mettre dans plusieurs Places, ils écrivirent à quelques Capitaines Tartares qui tenoient la campagne en Corassane de leur envoyer la meilleure partie de leurs troupes, d'en lever d'autres, & de maintenir en paix le Païs cù ils étoient. Ces troupes ne furent pas plûtôt en marche pour aller joindre celles des deux Generaux, que le Capitaine Mogol qui les conduisoit rencontra un Carizmien appellé Tequin, qui avoit sous ses ordres trois à quatre mille chevaux, & qui peu'de tems auparavant avoit surpris & tué le GouDE GENGHIZCAN. 4

verneur de Bocara. Ils se batirent, le Ca- An. gr. pitaine Mogol eut l'avantage. Il obligea 12 2 2. Tequin à le sauver vers la ville de Jor- 61 9. gean située dans le Tabarestan, où Ay- L'an du nangecan Officier du Sultan de Carizme Mouton.

nangecan Ometer du suitant de Carlans'étoir retiré. Il les trouva tous deux fangés en bataille dans une plaine entre les Villes de Jorgean & d'Efterabade. Il les attaqua, & aprés un rude combat où Tequin fut tué, l'Officier Mogol demeura vainqueur, & Aynangecan s'enfuit auprés du Prince Cayafeddin frere du Sultan Gelaleddin, où il mourtu peu de tems aprés. Cette action se passa au commen-

cement de l'année 1222. Heg. 619.

Les troupes victorieuses se joignirent à celles d'Hubbé & de Suida sur la fin du mois de Mars de la même année. Ces deux Generaux marcherent ensuite du côté d'Ardebile, ville forte & marchande, située à deux lieuës de la montague de Savelane, qui étoit encore alors couverte de neige. Cette Ville est au trente-huitième degré de latitude, c'est l'Arsacia

des anciens.

Les habitans refuserent d'abord d'ou Voyages vrir leurs portes & parurent déterminés d'Oleaà se défendre; mais leur courage ne ré-riss pagpondant point à leur fierté, aprés quelque résistance ils se rendirent à discretion.

Mm iiij

An. gr. 1222. Heg. 619. L'an du

On en tua la plûpart. On pilla la Ville & on la brûla. Élle a depuis été rebâtie & elle est à présent une des plus belles du Royaume de Perse. C'est dans Ardebile Mouton. que le fameux Chéc Sefy, Chef de la Famile Royale des Sefevis qui occupe aujourd'hui le Trône, a pris naissance, & où l'on a élevé son tombeau qui surpasse en

magnificence les plus pompeux sepulchres des Rois qui y ont depuis été inhumez. a

Quand Hubbé & Suida eurent pris Ardebile, ils se rendirent à Tauris capitale d'Azerbijane. Le Gouverneur qui avoit du courage se résolut à se bien désendre. Il leur refusa tout ce qu'ils lui demanderent. Il sortit même de sa Ville, & connoissant mieux qu'eux le païs, il les fatigua par une infinité d'escarmouches, il attira de leurs partis dans des embuscades, & s'il n'eut pas eu trop de confiance en fon bonheur, les Mogols auroient eu bien de la peine à le soumet-

a Les Persans croyent que ce Schéc Sefy est des descendans d'Aly gendre de Mahomet, & qu'il descend de Huseyn fils d'Aly en ligne directe par un nommé Imam Moula septiéme des douze Imans qui lui succederent. Et ainsi ils ne font point difficulté d'affurer que leurs Rois font de la race de leur faux Prophete Mahomet. Comme les Rois de Maroc qui prétendent del'cendre de Mahomet par Hafan second fils d'Aly. DE GENGHISCAN.

tre. Mais enfin ils eurent l'addresse de l'o- A. gr. bliger à combattre en raze campagne où 1222. il fut battu. Il fe fauva dans Tauris avec 619. les troupes qui purent le suivre, & là L'an du rassemblant tout ce qui lui restoit de gens Mouton de guerre, il se promettoit de soûtenir un long siege; ce qu'il auroit peut-être fait, si les habitans n'osant plus se sier à leurs forces aprés le mauvais succés du combat, ne l'eussent obligé à proposer auparavant la Paix aux Generaux Mogols, qui y consentirent aisément dans la crainte qu'ils avoient que les Georgiens qui passoient pour les plus vaillans peu-ples de l'Asse, ne se déclarassent pour les habitans de Tauris. On convint d'une somme d'argent qui fut païée par la Ville & d'une certaine quantité de grains & de bêtes pour la subsistance des Mogols.

Tauris est située au 38. degré de latitude. Plusieurs Auteurs croyent que c'est l'Echatane des anciens, qui étoit la capitale du Royaume des Medes. a Quoy- da p. 1911 qu'il en soit , tout son avantage présentement consiste à être la principale Ville d'Azerbijane qui n'est plus qu'une Province du Royaume de Perfe. Ses dehors sont fort agréables. Ses bâtimens trés beaux,

D'autres assurent que c'est Hamadam qui est l'ancienne Echatane.

418

felon la coûtume. a

L'an du Agemi vers Ifpahan , où ils apprirent qu'il Mottor, y avoit quelques troubles ; mais celui qui en étoit l'Auteur , ayant été puni par ceux mêmes qu'il avoit fair foulever , ils ne firent fouffrir aucun châtiment à la Ville. Ils fe contenterent d'en tirer les droits ordinaires de la guerre , & pafferent une partie de l'hyver à chaffer dans ce païs

Les Georgiens, craignant d'être attaqués à leur tour par les Mogols, tinrent conseil à Tessis leur capitale sur ce quils avenuent à faire. Il y en eut qui pour prévenir ce malheur, proposerent de faire alliance avec Genghizcan; mais la plus grande partie sut d'avis qu'il faloit assurent leur repos par la force de leurs armes.

Abulfe- Ainfi la guerre fut résolue. Aussi-tôt ils de 1.201 mirent en campagne dix mille chevaux fous les ordres d'un Capitaine fort experimenté & qui même avoit fait la guerre

A II y a apparence que cette ville d'Ispahan est l'Aspa de Ptolomée, bien que quelquesuns prétendent que c'étoti l'Hecatompilos des Grecs, bâtie par eux dans le Païs des Parthes où Alexandre séjourna. Elle est présentement la Capitale de l'Empire de Perse, & sa situation est au 32. degré 25, minutes de latitude.

DE GENGHIZCAN. an Sultan Mehemed Roy de Carizme a- An.gr. vec assés de bonheur. L'envie qu'ils a- 1222. voient d'en venir aux mains ne leur permit pas d'attendre le printems; ils entre- L'an du rent au milieu de l'hyver dans l'Azerbi- Mouton. jane pour aller chercher les Mogols que les deux Generaux y avoient laissez; mais il y trouverent plus de troupes qu'ils ne croyoient, car toutes les garnisons se joignirent, & les Georgiens aprés avoir eu du désavantage en deux rencontres, s'en

retournerent à Teflis.

Cependant s'étant déclarez contre les Fallal-Mogols, ils jugerent bien qu'ils les au-lah pagroient bien tôt sur les bras. C'est pour-419. quoy ils envoyerent des députés à tous leurs voisins, pour leur demander du secours; mais personne ne voulut leur en prêter, ce qui fut cause qu'ils inquieterent par de puissants partis tous ceux qui favorisoient les Mogols ou qui leur étoient foûmis. Hubbé & Suida, malgré l'éloignement des lieux envoyerent des troupes contre les Georgiens, & lors que la faison le leur permit, ils marcherent euxmêmes avec toutes leurs forces. Ils retournerent dans l'Azerbijane & voulurent passer en Georgie; mais ils en trouverent les passages bouchez; & comme il faloit peu de gens pour les garder, ils aimerent mieux

An. gt. 1122. Heg. 619.

420 differer à les attaquer, que de sacrifier peut-être inutilement leurs Soldats.

Sur ces entrefaites, on leur donna avis que les habitans de Maraga avoient favo-L'an du Mouton. rise les Georgiens. Pour s'en venger, ils se rendirent devant leur Ville, la prirent & la pillerent. Maraga est situé au 37. degré 20. minutes de latitude, à dix sept lieues de Tauris vers l'Occident dans la même Province. C'est une Ville moderne qui fut bâtie par l'ordre du Calife Merouane, & qui est fort confiderable tant pour son trafic que pour sa belle situation. a

Aprés la prise de Maraga, les Mogols allerent se reposer à Ardebile. Là ils apprirent que des parens du Sultan avoient excité une revolte vers Hamadan, & que même le Gouverneur de cette Ville étoit un des revoltez. En même-tems il fut résolu qu'Hubbé iroit appaiser ce trouble, pendant que Suida demeureroit en Azerbijane pour observer les habitans

a Ce fut au dehors de Maraga que l'Illustre Nassireddin Tousy accompagné de quelques autres Astronomes fit ses observations Celestes & ses Ephemerides, par l'ordre de Hulacon Roy de Perse, & petit-fils de Genghizcan, qui y fit éleves un Oblervatoire magnifique; & il y a peu d'Ephemerides dans le Levant plus estimées que celles de cet Aftronome,

DE GENGHIZCAN. 42

de Tauris dont ils avoient lieu de se plain- An. gr. dre, parce qu'ils avoient secretement af- 1 2 2 2. fisté les Georgiens. Hubbé étant arrivé de- Heg. vant Hamadan, & Gemaleddin Gouverneur de la Ville se voyant abandonné de Mouton. tous les autres revoltés, envoya des députés au General Mogol, pour l'assurer de son obéissance, & lui présenter tout ce qu'il crut digne de lui être offert; mais ses présens & sa soûmission ne servirent de rien. Hubbé fut inexorable & voulant que Gemaleddin se rendît à discretion, ce Gonverneur alloit le satisfaire, si un Capitaine nommé Faquihi ne l'en eût empêché. Faquihi excita le peuple à se défendre & le perfuada. On le mit à la tête des troupes qui étoient dans la Ville. Il fut assés hardi pour en sortir & pour attaquer les Mogols. Ils le repousserent vivement, & tout ce qu'il put faire fut de rentrer dans la Place. Un grand nombre de Tartares entra pêle mêle avec ses Soldats, se saisit des portes & on se rendit ainsi maître de Hamadan.

Hubbé retourna en suite sur ses pas & marcha .contre Tauris avec Suida i mais le Gouverneur de cette Ville avet i de leur dessein par des pensionnaires qu'il avoit auprés d'eux, leur envoya le tribut qu'il devoit, par des personnes qui eurent

An gr. 1 2 2 2. Heg. 619. L'an du 412

l'addresse de le justifier dans l'esprit de ces Generaux. Les Mogols, au lieu de continuer leur marche vers Tauris, allerent à Selmas & à Couy pour soumettre ces Villes qui sont à l'extremité de l'Azerbi-Mouton. jane du côté de l'Occident. a

Ils ne les eurent pas plutôt réduites & pillées, qu'il tournerent leurs armes vers le Nord. Ils allerent à Naschivan, ville d'Aran, fituée entre l'Azerbijane & l'Armenie. Elle fut traitée comme les autres & pourtant avec moins de rigueur que Pilcan, qui est aussi d'Aran & où se fait le grand commerce de la Province. Comme Pilcan est une Place bien fortifiée, elle arrêta long-tems les Ennemis, qui pour se venger de sa résistance, y commirent des actions trés cruelles. Gangea autre ville de l'Aran fut plus heureuse. Elle ouvrit d'abord ses portes, ce qui fut cause qu'on ne maltraita point ses habitans.

Les Mogols étoient dans cette derniere Ville, lors qu'ils apprirent par des Efpions que les Georgiens en fort grand nombre se préparoient à les venir atta-

<sup>«</sup> Ces deux Villes ne sont éloignées l'une de l'autre que de sept lieues, & Selmas est encore à présent très fameuse par le commerce que l'on y fait,

DE GENGHIZCAN.

quer. Sur cet avis, ils résolurent de les at-An. gr. tendre dans la Province d'Aran, & les Heg. Generaux convinrent que quand l'Enne- 619. mi ne seroit pas éloigné d'eux, Hubbé L'an du fe mettroit en embuscade avec cinq mille Mouton. hommes d'élite, & que Suida marcheroit avec le gros de l'armée comme pour donner bataille. Mais qu'aussi-tôt qu'il seroit Fadlalen présence, il abandonneroit le bagage lah pag. & se retireroit avec précipitation, sans défordre toutefois & de maniere qu'il pût faire volte face au signal qu'Hubbé lui donneroit en fortant de son embuscade.

afin que les Georgiens pussent être chargés des deux côtez.

Ce dessein s'exécuta comme il avoit été conçû. Les Ennemis prirent la retraite de Suida pour une veritable fuite. Ils le poursuivirent. Hubbé sortit de l'embuscade, & ces deux Generaux taillerent en pieces les Georgiens qui perdirent trente mille hommes dans cette journée. Le reste se sauva en Georgie, où ils fut à peine arrivé, que la nouvelle se répandit dans le païs que les Mogols venoient assieger Teslis. La terreur s'empara des habitans de cette Ville, & ceux des Frontieres que l'approche des Mogols faifoit avancer dans le pais, y augmenterent par leur présence la crainte & la confusion. NeanHISTOIRE

n. Agr. moins malgré la frayeur du peuple, les 1221. Commandans & les Soldats connoissant -Heg. la difficulté des passages accoururent pour les garder, & en effet les Mogols trou-L'an du Mouton verent tant de détroits & de défilez, qu'ils se rebuterent & retournerent sur leurs pas. On dit que dans ce tems-là un Mogol qui s'étoit trop avancé fut fait prisonnier. Ce malheur & la honte de voir que ses compagnons se retiroient, lui causerent tant de chagrin, qu'il se tua lui-

même. da p.193.

Teflis est situé au 43. degré de latitude. C'est une grande Ville marchande, où il y a des bains d'eaux chaudes si excellentes pour la santé, qu'Abulfeda le Geographe les compare à celles de la Tiberyade dans la Palestine.

## CHAPITRE VII.

Occupation de Genghizcan pendant l'expédition des Generaux Hubbé & Suida dans l'Azerbijane. Ce que firent les autres Generaux d'Armée.

Fadlal-

PRE's la bataille de l'Indus, l'hyver devint si fâcheux que Genghizean fut obligé de le passer sur les Fron-

DE GENGHIZCAN. 425 tieres des Indes & de laisser reposer son An. gr. Armée qui étoit extraordinairement fa-1.2.2.2, tiguée. Aprés qu'il l'eut un peu rétablie, 6.1.9. il ordonna une chasse qui dura une partie L'an du de cette saison. Mais dés qu'il vit appro- Mouton.

cher le Printems, il diftribua à fes Lieutenans pour continuer à faire des conquêtes celles de fes troupes qui fe trouverent en meilleure état; & il garda les plus incommodées pour les ménager.

Il envoya c'dans le païs de Herat qui s'étoit révolt quatre vingt mille hommes fous la conduite d'Ilencou Nevian, & il lui ordonna d'obferver les trente millemécontens qui avoient abandonné l'Armée de Gelaleddin, aprés avoir si bien combatu à la bataille de Birotian. Il sit partir vingt mille hommes sous le Commandement de Bela vers le païs de Multane, pour agir contre le Sultan, s'il paroissoil de ce côté-là.

Il chargea son fils Octaï d'aller avec les troupes qu'il commandoit conquerir Gazna, & de châtier les habitans de cette Ville, d'avoir fourni du secours à son plus grand Ennemi. Il donna à Zagatai soixante mille Tartares pour de la comman, afin de fermer ce Païs-là au Sultan. Précaution inutile! Gelaleddin

HISTOIRE

étoit revenu dans le Quirman, dés qu'il eut appris que l'Empereur étoit retourné dans le Mogolistan. L'an du

Le Grand Can fur des Lettres qu'il reçut de la Chine, résolut de quitter les Mouten. Provinces de Perse pour se raprocher de l'Oxus. On lui mandoit que sa longue absence & son éloignement étoient cause que les Chinois devenoient de jour en jour plus infolens; & fouhaitoient que la Chine rentrât sous l'obéissance de son Roy naturel, qu'ils sembloient disposezà se révolter à l'exemple de Chidascou " Can de Tangut, qui secondé des ennemis fecrets des Mogols avoit surpris la ville de Campion, malgré la résistance du Gouverneur. Là dessus Genghizcan envoya ses ordres à son frere Uterin, &

remonta jusqu'à Candahar avec le reste Prise de de ses troupes. Il assiegea & prit cette Canda-Ville, & il attendit là long-tems des nou-Azr.

velles de fes armées.

La ville de Candahar fituée au 33. de-2. 171. gré de latitude est ancienne & capitale d'une Province de même nom. Plufieurs -Historiens veulent que ce soit une de celles qu'Alexandre fit bâtir en ces quartierslà sous le nom d'Alexandrie. Les Geographes font partagés sur sa situation; les uns la mettent au païs de Sende. Les au-

An. gr. 1122. Heg. 619.

#26

tres dans l'Inde, & d'autres enfin dans la An, gr. Perfe; & comme les Rois de ces deux 1222. derniers Païs époulent volontiers le fen-fer, timent des Ectivains qui les favorifent, 1 an du ils ne manquent pas de le faifit de cette Mouton. Ville, quand l'occasion s'en présente, & de dire qu'elle leur appartient. Le commerce que cette Ville fait dans les trois Païs qu'on vient de nommer, auxquels el-

le sert de frontiere, est cause que ses habitans sont trés-riches.

Multane ville des Indes, située au Abulfg-29. degré 40. minutes de latitude, tomba da pag. aussi quelque tems aprés sous la puissance 169. des Mogols par la valeur de Bela Nevian; Prise de mais ce General n'alla pas jusqu'à Lahor, Moulta-ainsi qu'on le lui avoit ordonné, parce <sup>ne.</sup> qu'il fçut qu'il y avoit là une armée plus forte que la fienne. C'étoit un Patan appellé Cobadia qui l'avoit envoyée, s'imaginant qu'il devoit plûtôt se précautionner contre les Mogols & les Tartares que contre Gelaleddin, quoique ce Sultan eut les armes à la main sur les frontieres mêmes de son Païs. Il est vrai que Gelaleddin n'étoit pas fort à craindre avec le peu de monde qu'il avoir. Auffi n'a- Nifavi. voit-il fait qu'une simple irruption sur les Vie de Go-la led din Terres d'un Prince nommé Rana qui l'a- p. 117, voit infulté & qu'il tua.

An. gr. 1222. Hcg. 6 I 9.

Au reste Ilencou exécuta les ordres qu'il avoit pour Herat avec beaucoup de cruauté. On a dit que les peuples de ce Païs avoient fait la paix avec Tulican qui leur avoit donné un Gouverneur. Com-Mouton. me ils aimoient fort leur Prince naturel,

430.

lah. pag. & que la Religion Mahometane les révoltoit encore plus contre les Mogols, que l'amitié qu'ils avoient pour le Sultan, ils secoiierent le joug aussi-tôt qu'ils virent paroître ce Prince. Ils tuërent tumultuairement Aboubequir qui les commandoit, & firent main baffe fur tous ceux qui tenoient dans la Ville le parti de Genghizcan, & eux-mêmes établirent pour Gouverneur Moubarezeddin. Cette action se fit dans le tems que les trente mille mécontens se joignirent au Sultan; voyant une belle armée sous les ordres de leur Prince, les habitans du Païs d'Herat crurent que ses affaires se rétabliroient, & qu'ils pouvoient impunément se révolter.

Le Prince Coutoucou avoit d'abord eu ordre de les châtier; mais ayant été battu à Biroüan , l'Empereur avoit été obligé de differer sa vengeance. Il envoya donc llencou à Herat, avec ordre de ruiner tout le Païs, & de défaire les trente n'ille hommes qui avoient secouru le Sultan. Ce General enploya fix mois DE GENGHIZCAN. 429

à s'acquiter de sa commission; & com-An. gr. me il n'ignoroit pas que plus il feroit patroître de cruatiré, plus son Maître seroit et de cruatiré, plus son Maître seroit et de lui, il mit tout à feu & à sang L'an du tant dans la Ville que dans le Païs. Les Mouton. Mogols se vanterent d'avoir fait périr plus de seize cens mille personnnes, en y comprenant les trente mille mécontens, qu'Ilencou avoit eu ordre de combattre, & qu'il désit entierement aprés beaucoup de difficultez.

Octaï partit aussi des bords de l'Indus pour aller au païs de Gazna exécuter les ordres de l'Empe ur. Il n'y fut pas plutôt arrivé, qu'il y exerça toutes sortes de cruautes. Ce n'est pas que ce Prince fût naturellement sanguinaire; mais il sçavoit que son pere l'étoit & haissoit ces peuples auxquels il imputoit la perte de les Armées. Veritablement ils avoient toujours fecouru le Sultan Gelaleddin autant qu'ils l'avoient pû faire. Aprés qu'Octaï le fut emparé de toutes les Places du Pais qui étoient de peu de défense, il se rendit devant la Ville principale, qu'on appelloit encore alors Daralmulke, la ville Royale, & on la nommoit ainfi, parce qu'elle avoit été la capitale du Royaume des Enfans de Subuctequin, qui avoient autrefois possedé l'Empire de la Perse & de HISTOIRE

An. gr. ¥ 2 2 2. Heg.

l'Inde. Cette Ville que l'on connoît fous le nom de Gazna, étoit munie de toutes les choses nécessaires pour soûtenir un siege; & outre qu'elle avoit une forte gar-Mouton. nison, Gelaleddin y avoit mis pour Gouverneur un homme courageux & fort ex-

perimenté.

Ce Gouverneur représenta aux habitans que l'Empereur des Mogols les haïfsoit plus que tous les autres Sujets du Sultan; qu'ils ne devoient attendre aucune grace d'un Prince Idolâtre & sanguinaire: qu'il avoit juré leur ruine, & que par confequent il étoit inutile de songer à le fléchir par des soûmissions. Enfin il sçût si bien animer le peuple de Gazna contre Genghizcan, qu'ils se résolurent tous à perdre la vie en défendant leur Ville, plutôt que de la vouloir demander inutilement. Ils ne démentirent point par leurs actions cette résolution genereuse. Ils firent des sorties fréquentes & avec succés fur les travailleurs. Ils renverserent plufieurs fois leurs travaux ; ils abbatirent deux fois les montagnes de terre que les Ennemis éleverent pour y dresser leurs machines. Ils briferent plus de cent de leurs beliers; mais tous ces efforts furent inutiles; car une nuit aprés un combat opiniâtre qui s'étoit donné le jour, & où

DE GENGHIZCAN.

DE GENGHIZCAN. 437
le Prince Octai lui-même avoit combatu L'An de pour encourager ses Soldats qui commen- grace çoient à se rebuter, un côté des murailles 122. de la Ville tomba & remplit si à propos 619. le fossé de ses débris, qu'un grand nom- L'an du bre de Tartares & de Mogols entra sans Mouton. peine dans la Place le sabre à la main. Le Gouverneur s'étant apperçu que cet accident avoit si fort rallenti l'ardeur des habitans, & qu'ils ne pourroient pas soûtenir encore long-tems l'effort des Mogols, résolut de mourir en homme de cœur. Il se mit à la tête de ses plus braves gens & donna dans le gros des Ennemis, où il fut tué avec tous les siens, aprés avoir bien répandu du fang. Neanmoins la ville de Gazna ne fut pas ruinée de fond en comble & ses habitans ne périrent pas tous, comme ceux de quelques Villes dont on à parlé, car le pillage ne dura que quatre ou cinq heures. Octai le fit cesser & taxa les habitans qui se trouverent en vie à une certaine somme qu'ils donnerent pour se racheter de l'embrazement. Ce Prince demeura dans cette Ville jusqu'à ce que toute la Province fut réduite à l'obéissance de l'Empereur son pere, qu'il alla joindre aprés cela en Tartarie, pour lui rendre compte de sa conduite.

Lorsque le Prince Zagataï fut dans le

An. gr. 1222, Heg. L'an du Mouton. Expêdition du Prince

Zagataï

dans le

pais de

pais de Quirman avec sa nombreuse armée, il prit peu à peu les Places du païs, conformément aux ordres qu'il avoit reçûs du Grand Can, qui bien instruit du mauvais air de cette Province, lui avoit recommandé d'avoir grand soin des Soldats. La Ville capitale, appellée aussi Quirman, est située au 30. degré de latitude. Les anciens nommoient cette Province Carmania: Elle a à son Occident la Perse, à son Orient le païs de Sende, Quirmã. au Midi la Mer des Indes, & la Corassane au Septentrion. Quand il se fut assuré

du Quirman, il mena ses troupes dans le Mecran, qui étoit autrefois compris dans ce païs, & qui présentement fait une partie du pais de Sende.

Aprés s'être saisi de Tiz qui est une de ses meilleures Villes située au 26. degré de latitude, & de quelques autres Places qu'il ruina, il passa l'hyver dans le Quelanger, pais situé sur le bord de l'Indus. Comme il sembloit qu'il voulût demeurer long-tems en ce païs-là, les Soldats y firent une grande quantité d'habitations. Il y en avoit même plusieurs qui avoient de trés beaux troupeaux, & i's y subsiscoient d'autant plus aisément que le Prince avoit fort étendu les quartiers des troupes & que l'un ne nuisoit point à l'autre. ChaL'utilité que les Perfans tirerent de ces maladies, fut que leurs Ennemis, dans l'état où ils fe trouvoient, n'oscrent attaquer le païs de Fars, ni une partie du Couzistan, qui selon la disposition du seu Roy de Carizme appartenoit à Cayasedin frere cadet de Gelaleddin. Il y avoit des Villes fortes qui se seroient défenduës. Ainsi Cayaseddin échappa pour le coup aux Tartares; Zagataï jugeant bien que ses troupes ne pouvoient executer ses desseins, les sit plusieurs sois changer de lieu pour les rétablir; de afin de les soulager, il ordonna qu'on fist mourir la plus

tierement ruiné celle des Mogols.

An. gr. 1222. Heg. 619. L'an du Mouton.

grande partie des Esclaves dont les Soldats étoient chargez, & qu'ils avoient faits dans les lieux circonvoisins. Dans un même jour ces miserables Esclaves furent égorgez. L'armée alla ensuite camper dans des Païs plus temperez : Le changement d'air & le bon traitement guérirent les malades; de maniere que peu de tems aprés Zagataï ayant eu ordre de retourner vers le Grand Can avec ses troupes, il se trouva en état de partir. Il mit des garnisons dans les Païs qu'il avoit conquis. Il en donna le gouvernement general à un de ses Lieutenans. Aprés quoi il marcha du côté du Nord. Il fit aller une partie de son armée par les confins des Indes, sous la conduite d'un Lieutenant general, & lui avec le reste traversa le Païs pour aller à Balc où étoit le rendez-vous.

## CHAPITRE VIII.

Retour de Genghi?can du païs d'Iran au païs de Touran , c'est-à-dire de Perse en Tartarie.

L'EMPEREUR étant décampé de Candahar, continua de marcher vers l'Oxus. Il passa le reste de l'Eté de DE GENGHIZCAN.

l'année 1222. en deça de ce fleuve dans An. gr. des lieux dont l'agrément & la beauté le 1222. en des lieux dont l'agrément & la beauté le 1422. et incrent jusqu'au retour de ses Gene-619. eaux. Là des Députés de Balc l'étant ve-L'an du nu trouver, il leur ordonna après l'expedi-Moutoation de leurs affaires, de lui envoyer quelques gens sçavans pour l'instruire des particularités de leur pais. Ils lui obétrent, & bien-tôt on vit arriver à la Cour plufieurs dockes personages. Le Grand Can les interrogea sur les antiquitez de Balc & de la Bactriane, & ils dirent tout ce

qu'ils en sçavoient.

Ils ne manquerent pas de lui parler de Zoroaste, que les Orientaux appellent Zeridescht Behram. Ils lui dirent que ce grand homme avoit été Roy de leur païs, que lui seul de tous les humains avoit ri au jour de sa naissance; que ce fut lui qui le premier observa le mouvement des Astres & inventa la Magie : Qu'il eut une grande quantité de Sectateurs qui devinrent si sçavans, qu'on leur donna le nom de Mages & de Philosophes ; & que luimême fut appellé le Roy des Mages; Que dans la suite il n'y eut point d'autres Prêtres qu'eux , pour cultiver la Religion des Adorateurs du feu, tels qu'étoient les Medes, les Perses & les Bactriens, qui avoient tous de ces Mages

HISTOIRE

436 dans leurs païs. Leur employ principal An. gr. 1222. étoit d'avoir soin que les particuliers con-Heg. servassent le feu sacré dans leurs maisons, 619. de maniere qu'il ne s'éteignît jamais. Ces L'an du idolâtres avoient dans chaque Province Monton. un grand & magnifique Temple, pour l'exercice general de leur Religion. Il y a des Auteurs qui assurent que dans l'Azerbijane ce feu si réveré brûla pendant

700. années sans intermission. Ces Temples étoient nommez Ateschkedé, & il y a encore de magnifiques restes de ces grands édifices.

.Schidaf-

Le Grand Can reçut ensuite des Lettres de Schidascou, qui lui faisoit des soumissions, & lui offroit d'être son tributaire, s'il vouloit lui pardonner le pallé. On tint conseil là-dessus, & il fut réfolu qu'on lui écriroit qu'on acceptoit ses offres, parce qu'on étoit bien-aise qu'il ne format plus d'entreprise, afin qu'on pût à loisir se rendre maître du Mogolistan, aprés qu'on auroit terminé les affaires de Perse & de Tartarie. Il fut aussi arrêté qu'on passeroit l'Oxus, pour intimider par cette marche tous les peuples qui auroient quelque envie de remuer. Dans ce dessein, il pressa le retour de ses troupes. Il manda à ses Generaux de partir incessamment des lieux où ils étoient

cou Can de Tangut.

DE GENGHIZCAN. pour le suivre, aprés y avoir mis de bon- An. gra nes garnisons & d'habiles Gouverneurs.

Heg.

619. de troupes auprés de lui, & se rendit à L'andu Bocara, où l'on avoit déja fait quel- Mouton. ques réparations. Un Historien soûtient qu'il alla droit à Samarcande. Mais ceux qui disent que ce fut à Bocara, le prouvent par une conversation qui se trouve écrite entre l'Empereur, le Cadi & le Catibe, c'est à dire l'Orateur de la Ville. Ces deux hommes lui furent envoyés pour l'entretenir de leur Religion & de leurs Loix, ainsi qu'il l'avoit souhaité. Ces Docteurs, dit - on, étant en sa presence, il leur demanda quelle étoit leur foy en general. Ils répondirent qu'ils croïoient comme tous les Mahometans qu'il n'y a qu'un Dieu ; que ce Dieu est Createur de toutes choses, & qu'il n'a point de semblable. Le Grand Can leur dit qu'il croyoit la même chose. Ensuite il les interrogea sur ce qu'ils pensoient de Mahomet : Ils répondirent que Dieu avoit envoyé ce Prophete à ses Serviteurs comme un Ambassadeur avec son Sceau & ses Ordres pour leur faire connoître les Loix qu'ils devoient suivre, & ce qui leur étoit permis ou défendu. Genghizcan approuva cette réponse, & dit : Je le croy bien, Oo iii

An. gr. 1222. Heg. 619. L'an du

Mouton.

puisque moi qui ne suis que le Serviteur de Dieu, je ne laisse pas d'envoyer tous les jours des Ambassadeurs en divers pais & même à mes Sujets, pour faire connoître mes volontés. Les deux Sçavans l'entretinrent aprés cela de la Priere & des tems aufquels ils avoient coûtume de la faire dans la journée. Cette institution lui parut fort juste, ausli bien que celle du Jeune que les Mahometans observent au mois de Ramadan. Sur quoi il leur dit. qu'il étoit bien raisonnable qu'ils fissent quelque abstinence pendant un mois, eux qui pendant tout le reste de l'année bûvoient & mangeoient autant qu'ils vouloient, & passoient en débauches les nuits entieres même de ce mois de Ramadan, quoi qu'ils l'appellassent par excellence le venerable. Il approuva auffi qu'on diftribuât aux pauvres une partie de ses biens; par exemple, que de vingt ducats d'or on leur en donnât la moitié d'un. Mais quand les Docteurs lui dirent que les Musulmans étoient obligez d'avoir des Temples ou des Mosquées pour y adorer Dicu, & qu'on appelloit ces Mosquées les Maifons de Dieu, où ils devoient le prier & lui rendre leurs hommages : il leur dit que le monde entier étoit la Maison de Dieu; qu'il entendoit les Prieres des hommes de DE GENGHIZCAN 4

toutes les parties du Monde. Il fit encore An. gr. plusieurs autres questions à l'Orateur & 1.2 2.2 au Cadi de Bocara sur leurs Coutumes, 6.1 9 aprés quoi ces Sçavans étant de retour L'an du chez eux, assurerent que Genghizcan Mouton. avoit des sentimens assez conformes aux leurs, & qu'on pouvoit le mettre au nombre des Musulmans. Neanmoins l'Orateur n'étoit pas satisfait de la réponse que ce Prince avoit saite au sujet des Temples; parce que soutenir qu'il n'en faloit point, c'étoit nier que l'on fût obligé de saire le pelerinage de la Meque, pussque l'onn'y va que pour adorer Dieu au Quiabé, qui est son principal Temple selon le fentiment des Mahomerans.

Le Grand Can ne fit rien à Bocara qui merite d'être rapporté. Il y passa l'Hyver, la saison ne lui permetrant pas de conduire une grande armée depuis le pais de Balc jusqu'à Samarcande, où il n'alla qu'en l'an de grace 1223. Heg. 640. « Lors qu'il fit marcher ses troupes, il leur ordonna de traiter les peuples avec douceur, de ne leur faire aucune violence, & de se contenter de ce qui seroit reglé pour leur substitute de par ceux qui en auroient la Commission. En un mot de vi-

« Louis VIII. commençoit alors à regner en France.

Oo iiij

An. gr. 1223. Heg. 620 L'an du Singe. vre comme elles devoient dans un Païs qui lui appartenoit. Ce qu'elles executérent trés-exactement. L'Empereur suivit bien-tôt son armée avec toutes les personnes de sa Maison. On lui sit des présens par tout où il passa. Et si-tôt qu'on apprit à Samarcande qu'il approchoit, les premiers Marchands & les principaux Officiers du Païs vinrent au devant de lui avec de riches présens, qu'il reçut agréablement. Ils l'assurerent par la bouche de l'Orateur de leur sidelité, & il les traita toujours avec douceur, comme des gens dont la soumission ne lui étoit plus sus-pecte.

Dés qu'il fut fous sa tente, il entra en conversation avec les Députez que la Ville lui envoyoit pour le faluer. Il leur raconta les actions qu'il avoit faites contre leurs deux Sultans, & il imputa particulierement à Mehemed la cause de tous les maux que l'Empire avoit soufferts. Il leur fit même le détail de la victoire qu'il avoit remportée sur Gelaleddin, & aprés leur avoir dit qu'ils n'avoient plus d'autre Empereur que lui, il leur déclara que c'étoit à lui qu'ils devoient dans la suite adresses mosqu'est, saire la Priere pour lui dans les Mosquées. Ce qu'ils appellent faire le Coutbé en son nom, & que lui seul dans le

DE GENGHIZCAN. monde devoit être le sujet de leurs élo- An. gr. ges. Il passa la plus grande partie de cette 1 2 23. année à Samarcande pour regler les affai- Heg. res de son Empire, & pour donner aux 620. troupes éloignées qu'il attendoit le tems Singe, de s'approcher & de se rendre au lieu qu'il leur avoit marqué. Il fit encore pluficurs Reglemens qu'il joignit au corps de ses Loix, & comme il étoit alors dans quelque repos, il n'oublia rien de tout ce qu'il crut utile à la conservation de ses États. Il résolut de tenir une Diette generale à Toncat au commencement de l'Eté de l'année suivante 1224. Heg. 621. Pour cet effet, il envoya ses ordres dans toutes les Provinces : aux Princes ses enfans, aux Gouverneurs, & aux Generaux d'armée. Il voulut même que Suida & Hubbé s'y trouvassent. Il leur manda de se rendre à Toncat par le Capschac, aprés avoir passé par Derbende, c'est-à-dire par les portes Caspiennes. Mais il leur commanda sur toutes choses de suivre les ordres de Touschican son fils qui étoit dans le Capschac, qui est cette grande Tartarie Occidentale située depuis le sleuve Jaxartes jusqu'en Moscovie, ainsi qu'il a été dit.

An. gr. 1223. Heg. 620. L'an du Singe.

## CHAPITRE IX.

Expedition des Generaux Hubbé & Suida auRoyaume de Schiroüane. Leur passage par Derbende,ou les portes Caspiennes.

H UBBE' & Suida n'eurent pas plu-tôt reçû les ordres du Grand Can, qu'ils se mirent en état de les exécuter. Aprés avoir déliberé sur les moyens dont ils pourroient se servir pour passer dans le Capschae par l'Occident de la mer Caspienne, ils envoyerent reconnoître les chemins & les passages, & il leur fut rapporté qu'il n'y avoit que des rochers & des précipices, de maniere qu'il étoit impossible de passer par un autre endroit que par les portes de Derbende. Mais les deux Generaux ayant appris que le Roy de Schirouane en étoit le maître & que l'on ne pouvoit passer sans sa permission, il allerent droit dans son païs où ils n'avoient pas encore été, quoyque ce fût une partie du païs d'Azerbijane qu'ils avoient conquis. Ils cacherent d'abord leur dessein, & pour faire croire qu'ils n'en avoient point d'autre que d'y établir l'Empire du Grand Can, ainsi que

DE GENGHIZCAN.

dans les autres païs de l'Asie, ils affiege- An gr. rent Schamaqui, ville située au 4. degré 111 3, 30 minutes de latitude, & ils la prirent Heg. bien-tôt.

Ils la traiterent d'abord avec rigueur singe. à cause de la résistance qu'ils y avoient trouvée; mais ensuite pour gagner l'esprit du Roy de Schiroiiane, ils publierent que Genghizcan n'éxigeoit de ce Prince qu'une simple reconnoissance & qu'un leger tribut. Pour le tribut, le Roy le refusa; mais les Generaux ne s'en soucioient guere, & n'ayant pas d'autre dessein que d'obtenir de lui adroitement un passage par Derbende, ils épargnerent le païs de Schiroliane, ils obligerent leurs Soldats à vivre dans la derniere régularité. Ils en firent même châtier plufieurs pour avoir insulté les peuples. Ils envoyerent des présens au Roy. Ils en receurent aussi de sa part; mais dés qu'ils lui demanderent la liberté de passer par Derbende pour aller en Tartarie, & qu'il vit que c'étoit là l'unique motif de leurs honnêtetez & des ménagemens qu'ils avoient eû pour son pais, il cessa de répondre à leurs civilités. Il crut qu'ils ne cherchoient qu'à fe saisir de ce détroit important pour tenir tout le pais soumis, & pour le chasser lui-même de ses Etats. C'est pourquoy,

An. gr. 1223. Heg. 620. L'an du Singe. 444

lors qu'ils lui demandoient avec instances la permission de passer par Derbende, il leur répondoit que cela ne dépendoit pas de lui; que les peuples qui habitoient ce détroit ne reconnoissoient personne pour maîtres, & qu'ils en étoient si jaloux, qu'ils ne vouloient y laisser passer que dix hommes à la fois, & encore faloitil que ces hommes ne fussent pas des gens inconnus ou supects. Neanmoins les Mogols aprés avoir employé les prieres inutilement, userent de menaces, & dirent au Roy de Schirouane que puisqu'ils ne pouvoient rien gagner par douceur, quel-que assurance qu'ils donnassent de leur fincerité, ils lui déclaroient qu'ils prétendoient non seulement qu'on leur ouvrît les portes du détroit pour s'en retourner dans leur pais par celui des Alans & par la Tartarie du Capschac selon l'ordre qu'ils en avoient; mais même que ses officiers leur servissent de guides. Le Roy ayant fait là-dessus ses réflexions, donna auxGeneraux Mogols la satisfaction qu'ils demandoient.

Aprés quinze jours de marche pendant lequels on fit plus de quarante lieuës par les bois, les rochers & les détroits du Caucafe, l'armée Mogole conduite par les Guides du Roy de Schiroüane arriva DE GENGHIZCAN. 445
heureusement à Derbende, & passa non don gr. sans admirer de quelle maniere la nature 1223. & l'art avoient travaillé pour la défense de 620. ce passage. Hubbé & Suida avoierent L'an du franchement qu'on ne le pouvoit forcer. Singe. Les murs même qui ont six pieds d'épaisseur l'antiere composée de grez & de coquillages broyez enfecte for faits de certaine matiere composée de grez & de coquillages broyez en-

semble, ce qui est beaucoup plus dur que quelque sorte de pierre que ce soit.

C'est ce passage que les anciens appelloient porta Caspia, les portes Caspiennes, & le mot Derbende est Persan & signifie proprement fermeture de portes. Il est situé au 43. degré de latitude entre la mer Caspienne & une montagne du même nom par où il faut nécessairement passer pour aller en Tartarie, chez les Alans, les Circassiens, & les peuples de Capschac, lorsque l'on vient de Syrie, d'Armenie, d'Yrac & d'Azerbijane. Il y a entre la mer & la montagne un espace de plus d'un quart de lieuë de largeur, & dans cet espace sont bâties à trois ou quatre cens pas l'une de l'autre, deux grosses murailles qui ont le roc pour fondement, & regnent de la montagne jusqu'à la Mer, de sorte que les passans sont obligez de passer par les portes de fer qui sont à ces murs. L'espace que couvrent ces

An gr. 1223. Heg. 620 . L'an du Singe.

446 murs fait la troisiéme partie de la ville qui s'appelle Scheheryounan, c'est-à dire la ville des Grecs, parce qu'elle fut bâtie par le commandement d'Alexandre. Yon en ancien Grec signifie la Grece Mais ce n'est pas dans ce quartier là que Derbende est le plus peuplé, non plus qu'au quartier superieur qui est sur le penchant de la montagne vers le sommet, quoiqu'il y ait beaucoup plus de peuple que dans Scheheryounan. Le plus grand nombre d'habitans est dans ce qu'on appelle la moyenne Ville vers le pied de la montagne. Ces trois parties qui composent la Ville, ont prés de trois quarts de lieues en longueur, quoy qu'elles soient peu larges, & au reste il y a peu de commerce à cause de l'humeur fiere & intraitable des habitans.

Les Persans disent que Derbende ayant été ruiné, le Grand Cofroës la fit rétablir fous le regne de Justinien Empereur de Constantinople. Il y a aussi une maniere de Port, où il arrive journellement des bâtimens, & qui est fermé par une chaîne attachée à deux forts, lesquels empêchent qu'on n'entre dans la Place par la Mer sans permission. Tout cela est encore défendu par un Château qui est au haut de la montagne, & les Órientaux

DE GENGHIZCAN. 44

difent, que depuis qu'autrefois Alexandre An. gr.
conduint son Armée par Derbende, , on ne it leg.
fe souvient point qu'aucune autre que cel610.
le de Genghizean y ait passé.
L'an du

Lors qu'Hubbé & Suida furent au de-Singe.

là de Derbende, ils se trouverent dans le païs des Alans, qui selon Strabon, sçavoient parler ju'qu'à ving-cinq langues. Ce pais est l'ancienne Albanie située entre la mer Caspienne & l'Yberie au 37. dégré de latitude. Ces peuples, qu'on nomme présentement les Tartares de Daguestan, furent extrémement surpris, de voir tout-à-coup paroître ces deux Generaux dont ils n'avoient pas oui parler, & craignant qu'ils n'en voulussent à leur liberté, ils leur firent d'abord tout le mal & toute la peine possible. Ils couperent des bois, boucherent les détroits, rompirent les chemins, & firent par-tout gâter les vi-vres pour faire perir les Mogols. Ce qui n'empêcha pourtant pas que Tarcou la principale de leurs Villes ne fût prise & ruinée. Les Circassiens se joignirent aux Alans, & ces deux Nations unies embarasserent Suida & Hubbé, jusqu'à ce que ces deux Generaux ayant trouvé moyen de surprendre Terqui capitale de Circassie, vincent à bout des uns & des autres, malgré les secours que ces peuples receuAn. gr. 1223. Heg. L'an du

Singe.

448 rent des Tartares Calmuques voifins du Volga & de la mer Caspienne, qu'ils vouloient faire entrer dans leur lique.

Cependant les Generaux Mogols prévoyant bien que si ces autres Tartares se liguoient avec les Alans & les Circaffiens & que ces Nations missent sur pied toutes leurs forces, ils ne pourroient leur réfister, ils s'appliquerent entierement à nuire à cette conféderation. Pour y parvenir, ils envoyerent des exprés aux Calmuques pour leur représenter qu'ils étoient Tartares comme eux, qu'ils ne faisoient ensemble qu'une Nation, au lieu que les Alans & les Circassiens étoient leurs ennemis naturels. D'ailleurs qu'ils ne demandoient qu'à s'en retourner dans leur païs, & qu'ils les prioient d'être les arbitres de cette guerre. Les raisons des Mogols accompagnées de plusieurs présens pour les Chess des Hordes des Calmuques qui ne vouloient point les irriter, leur firent changer de sentiment, & rappeller leurs troupes; si bien que les Alans & les Circassiens se voyant privés de leurs secours, perdirent aussitôt courage & cederent aux efforts de leurs Ennemis.

Pendant que les deux Generaux Mogols furent en bonne intelligence avec les Tartares Calmuques, ils passerent aisément le Volga, & entrerent dans le Capíchac, mais comme ils y arriverent un 1223. Heg. peu tard, ils furent obligez d'y paffer l'hy. 620. Ver; ce qui déplut fort à leuts Hôtes, & L'an du leur féjour ayant fait naître dans la suite Singe. plusieurs querelles, leur union s'altera. Neanmoins les Mogols s'étoient fortisés dans le païs, où ayant appris qu'ils pouvoient être secourus par Touschican, ils

lui envoyerent un exprés pour l'avertir de l'état où ils étoient.

Ce Prince mit austi-tôt en mouvement la meilleure partie de ses troupes, qu'il fit conduire par des Commandans si habiles, qu'ils trouverent moyen de joindre les deux autres Generaux , malgré les efforts des Ennemis; & toutes ces troupes ensemble composerent une armée considerable, qui contraignit sans peine ces peuples à reconnoître Genghizean pour leur Empereur, de même que la plûpart des autres Tartares le reconnoissoient. Touschicané tant obligé de se rendre à la Cour, en donna avis à Hubbé & à Suida qu'il laissa maîtres du Capschac en son abfence, & il leur donna ordre d'attaquer les Nogays dont il avoit sujet de se plaindre

L'hyver qui avoit glacé les rivieres facilita aux Mogols des passages qui les auAn. gr. 1 4 2 3. Heg. 6 2 0. L'an du Singe, roientembaraffés. Ils allerent jusqu'à Astracan qu'ils soumirent, & cette guerre qui dura six à sept mois ne finit qu'aprés que les Nogays eurent reconnu Touschi pour leur Souverain, & Genghizcan pour leur Grand Can. Hubbé & Suida demeurerent dans le païs jusqu'à l'Autonme de l'année suivante 1224. Alors Touschi étant revenu de la Cour & de la Diette qui s'étoit tenuë à Toncat, ils en sortirent avec les troupes qu'ils avoient avant la jonction des troupes de ce Prince.

La ville d'Astracan que les Mahometans appellerent Hadgy Tarcan est dans l'Isle d'Elgoi, qui sépare l'Europe de l'Afie, & fait partie du pais des Tartares de Nogay. Elle est située au 46. degré 22. minutes de latitude environ à cinquante lieuës de la mer Caspienne, dans laquelle se déchargent plusieurs rivieres. Ses murailles au lieu de bastions ont des tours de pierres, & sont garnies de plusieurs pieces de canon de fonte. La garnison de la Vil-Ie est toujours forte. Le commerce s'y fait avec les Nogays par les Calmuques & autres Tartares, ainsi que par les Moscovites, les Persans & les Armeniens. Son principal trafic est de soye & d'eau de vie, & le Grand Duc de Moscovie en tire un gros revenu par les impositions qu'il y mer.

and in Co.

## CHAPITRE X.

An. gr. 1213. Heg.

Départ de GenghiZcan de la Sogdiane pour la Diette de Toncat. Arrivée des Princes fes fils à cette Diette.

610. L'an du Singe.

Or s que l'Empereur Mogol eut ré-L folu de partir de la Sogdiane pour se trouver à la Diette qu'il avoit convoquée à Toncat, il exempta pour plusieurs années des tributs ordinaires les peuples de cette Province, desquels il étoit fort content. Et pour donner aux Seigneurs du Païs des marques particulieres de son amitié, il leur remit pour toute leur vie les droits que les Nobles d'un Royaume sont obligez de payer à leur Prince. Ce procedé de l'Empereur causa beaucoup de joye aux habitans de Samarcande; mais la joye ne fut pas générale dans la Ville. La Reine Turcan-Catun y avoit été amenée prisonniere avec fa Cour & tous les grands Officiers de l'Empire dont on avoit pû se saisir. Et comme le Grand Can se préparoit à passer par des pais où cette Princesse étoit encore aimée,il la fit conduire au devant de fon armée. a Son Haram la suivoit; les grands Officiers du Sultan Mehemed marchoient

A Haram, c'est à-dire les Dames de son Serail. Pp ij 452

In gr.
1213
Heg.
620.
L'an du
Singe.

aprés, enfuite on portoit avec pompe le Trône & la Couronne dont il avoit dépoiiillé ce Prince & sa merc. Ce fut ainsi que Genghizcan sortit de la Sogdiane, aprés y avoir demeuré prés d'une année, & il marcha de cette manière jusqu'aux bords

du Jaxartes, qu'il traversa.

Il n'arriva à Toncat qu'au commencement de l'année 1224. Heg. 621. Il avoit choisi cette Ville pour y tenir la diette, tant à cause de son agréable situation, que parce qu'elle pouvoit aisément fournir les provisions & les autres choses dont on auroit besoin pour une si nombreuse assemblée. Les Princes Octai & Zagatai se rendirent à la Cour le plutôt qu'il leur fut possible, aprés avoir distribué en differens lieux les armées qu'ils commandoient. Les deux corps de Zagataï s'étoient rejoints en Tocarestan; mais comme on avoit ruiné les païs de Talcan & de Bamian, il fut obligé pour les faire subsister de remonter. l'Oxus, & il ne leur fit passer ce Fleuve qu'à Bedacschan. De-là continuant sa route du côté de l'Orient par les Confins du Turquestan, il alla jusqu'à Otrar, où il établit le principal quartier de son armée, qu'il fit camper dans le pais des Turcs.

Octaï fit la même diligence, lors qu'il entachevé la conquête de Gazna, & que

les troupes des autres Generaux qui n'é-An. gr. toient pas deftinées pour le païs de Perfe 12.4 eurent joint fon armée. Il remonta juf-62.1 qu'au prés de Bocara, d'où il alla à Sa-L'an de la marcande, parce qu'il avoit ordre de laif-Poule. fer des troupes dans la Sogdiane, depuis le Territoire de Samarcande jufqu'au Ja-xartes.

Touschican se rendit aussi à la Cour, comme on l'a déja dit. Il y avoit long-tems qu'il n'avoit vû l'Empereur son pere, car immediatement aprés la réduction de Carizme, on l'avoit envoyé dans le Capschac, ou malgré toutes les forces des-Hordes & la ligue de leurs Cans, en moins de quatte années il s'étoit rendu maître de ces grandes Provinces, excepté de la partie qui est située au Midy depuis le Nogaï jusqu'à la mer Caspienne, qu'Hubbé & Suida réduisirent en s'en retournant par le païs des Alans, ensin Touschi avoit poussié ses Aloscovites.

Lorsque ce Prince sur devant le Grand Can, il se mit à genoux, & l'Empereur lui donna la main à baiser. Les Princes ses freres avoient eu le même honneur à leur arrivée, après avoir mis leurs présens au pied du Trône imperial suivant la coûtume; mais bien que leurs présens sussient Ấn, gr. 3 2 2 4. L'an de la Poule.

454

passoient de beaucoup, car outre plusieurs choses rares, il donna cent mille chevaux, entre lesquels il y en avoit vingt mille de couleur Bay. Aprés que l'Empereur eut embrassé ses enfans, & qu'il leur eût témoigné par ses caresses la satisfaction qu'il avoit de leur conduite, il leur ouvrit ses rréfors & les combla de biens. Ensuite il ordonna une grande Fête. On fit des festins pendant un mois; mais le plus fomptueux fut au retour d'une chasse generale où l'on avoit tué plusieurs milliers de bêtes de toutes les especes, & desquelles on fervit les meilleures, apprêtées à la maniere des Tartares. Les Fauconniers du Grand Can fournirent aussi abondamment de toutes fortes d'oiseaux. On y but de la boiffon dont usent non seulement les Mogols & les Tartares, & des Sorbecs dont ils avoient appris la composition chez les Persans; mais encore des vins exquis que l'Empereur avoit fait apporter des païs Meridionaux & qu'il préferoit au Balpiringe, au Griut, à la Bierre & au Cammez des Tartares. On ne laissa pas d'y consommer une prodigieuse quantité de Balpiringe, qui est une espece d'Hydromel, composé de miel, de ris & de millet, & Bay est un Cheval de couleur rouge brun.

& ils le clarifient si bien, qu'il n'y a point An. g. de couleur plus belle à la vüë. Il s'en boit 1224 ordinairement beaucoup parce qu'elle est 621, trés agréable au goût; mais elle enyve L'ande la aussi fortement que le vin.

Ce banquet ayant été fait l'hyver, on y but peu de Cammez, & encore n'en buton qu'aux tables des grands Seigneurs, où les Maîtres d'Offices voulurent montrer leur adresse en servant une boisson aussi difficile à rendre-bonne en cette saifon, qu'il est aisé en Eté de la faire agreable. Ils tirent ce Cammez a du lait des Cavales qui est fort doux. Ils le versent dans une grande baratte, où ils le remuënt extraordinairement, & de la même maniere qu'en France, on bat le beurre à la campagne. Mais ce lait de Cava-Ie a besoin d'être bien battu, si l'on en veut faire de bon Cammez. C'est pourquoi l'ouvrage en est réservé aux hommes. Les femmes ne s'en mêlent point, non plus que de traire les Cavales, qui font de la peine ordinairement, parce qu'elles ne souffrent pas qu'on tire leur lait, à moins qu'on ne fasse approcher leurs Poulains, qu'on ne retient pas aisément auprés d'elles. Lors que le beurre est fait, ils l'ôtent de la baratte, & le lait

a Maniere de faire le Cammez,

HISTOIRE

416 An. gr. qui reste est le Cammez; mais il est diffe-1224. rent de nôtre lait de beurre, en ce qu'il Hcg. pique la langue aussi a gréablement que le L'an de la plus excellent vin. Cette boisson est gri-Poulc.

sâtre; mais les Officiers des grands Seigneurs sçavent lui donner-une autre couleur & la rendre encore meilleure, car à force de battre cette boisson, ils en font une autre qu'ils appellent Caracammez, c'est-à dire Cammez noir, qu'ils réservent pour la bouche de leurs Maîtres. Et ceux qui en ont bû assurent que le Cammez n'est pas si agreable. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'on en tire ce qu'il y a de plus pur , c'est-à-dire ce qui est sur la lie ; car tout le groffier demeure au fond, & on le réserve à d'autres usages. Quoiqu'il en soit, les Auteurs qui en ont fait mention, assurent que le Cammez est une boisson fort saine, & ils lui attribuent même de grandes vertus. La Bierre faite de Ris & le Grint, qui sont en Hyver les boissons ordinaires du peuple furent prodiguez aux domestiques dans ce festin. Le Grint est asses agreable, quoy qu'un peu aigre. Il se fait par le moyen d'un caillé de lait de Chevre trés-dur & trésfec, qu'ils gardent pour l'Hyver & qui ne le gâte jamais, parce qu'on le fait extrêmement cuire, quand le beurre en eft

DE GENGHIZCAN. eft dehors, & la boisson se fair ensuite en un gr. délayant ce caillé avec de l'eau.

an de 🛦 Poulc.

457

## CHAPITRE XI.

Diete generale tenuë dans la Ville de Toncat.

L A fête achevée , le Grand Can fit disposer toutes choses pour tenir l'Assemblée qu'il avoit convoquée. Il avoit fi bien pris ses mesures, que tous les membres de cette grande Diéte se trouverent à Toncat au jour assigné. Le Can des Yugures qu'il avoit autrefois adopté, y avoit été mandé pour tenir son rang, & plusieurs autres Souverains qui s'étoient volontairement soumis à Genghizcan, ou qui étoient dans son alliance, ne manquerent pas de s'y rendre. Outre cela, les Gouverneurs des Provinces du Cataï, du Mogolistan, du Caracatai, d'Iran & de Touran y étoient, & camperent dans la plaine de Toncat.

Quoi que cette plaine ait sept lieuës d'étenduc, à peine pouvoit-elle contenir les tentes, & les équipages de toutes les personnes qui devoient être de l'Ass mblée ; la plûpart y avoient fait traîner leurs

Histoire

An. gr.
H2 2 4.
Hcg.
6 2 1.
L'an dela
Poule,

maifons mouvantes, & chaque Seigneur avoit une nombreuse suite. Ces maisons n'ont pour fondement que des rouës, qui portent de fort longs essieux de bois sur lesquels toute la machine est posée, & comme ce sont les essieux qui souffrent le plus, on les fait du bois le plus dur que l'on puisse trouver. Ces logemens ressemblent aux tentes d'Europe. Le plancher est de bois ; les quatre côtez se ferment avec de grandes verges d'osier, ou avec des lattes. Le haut s'éleve en forme de dôme, & l'on y voit une ouverture ronde qui sert de fenêtre & de cheminée. Lors que la maison est grande, on ménage encore quelque ouverture plus bas pour rendre le lieu plus éclairé. Elle est couverte de feutre frotté de lait de Brebis, afin que la pluye coule dessus sans pénetrer, mais cela ne se pratique guere que par des gens pauvres; car les riches font enduire le feutre d'une composition où il entre beaucoup de suif, & qui est plus impénetrable à la pluye. Il y a des gens curicux qui pour se distinguer des autres, font couvrir leurs maisons d'étoffes de couleurs éclatantes.

On fait ces maisons grandes & petites, comme l'on veut, mais elles sont toujours plus longues que larges; & quelque leger

qu'en foit le bois, elles font quelquefois An gr. fi pefantes, à cause des meubles qu'elles 1214 contiennent, qu'on est obligé d'atteler Heg. jusqu'à trente bœuss pour les traînet. Il L'ande la yen a que l'on fait & défait aisément, & Poule.

il y en a d'autres qui demeurent toujours fur leurs rouës. Telles que sont cel'es que deux ou trois bœus peuvent tirer, & qui servent ordinairement de migazins pour enfermer ce qu'on a de meilleur. Comme les grands Seigneurs ont une grande quantité de ces petites maisons ils les sont mettre tout autour de leur principal logement, de sorte que l'habitation de chaqu'un ainsi disposée, paroît un camp. Et il saut remarquer que les portes de chaque maison sont toujours tournées du côté du Midi.

Les bœufs qui tirent ces maifons font le plus bel ornement de l'équipage des Mogols & des Tartares qui tâchent tous d'en avoir de beaux. Il y a des bœufs fi chers, qu'ils ne peuvent être acheptés que par des gens riches. Les plus eftimés viennent du pais de Tangut. Ceux-là font extrêmement forts. Ils ont du crin comme les chevaux, & la plàpart ont celui de la queuë blanc, & auffi délié que de la foye. On fe fert de chameaux en quelques endroits; mais l'ufage des

HISTOIRE

An. gr. bœufs est incomparablement plus com-

Lors qu'on eut marqué dans la plaine E'ande la le quartier du Roy, qui avoit prés de Poule. deux lieuës de circuit, & que les ruës,

deux lieuës de circuit, & que les ruës, les places, les bazars ou marchez eurent été reglez, on dressa les tentes de la maifon de l'Empereur. Celle qu'on avoit destinée pour les féances de l'Assemblée, contenoit au moins deux milles personnes, & pour la distinguer des autres, on la couvrit de blanc : On y éleva un trône magnifique pour Genghizcan, & l'on ne manqua pas de placer dans un lieu éminent le feutre sur lequel ce Prince s'étoit assis, lors qu'on l'avoit proclamé Grand Can, & ce symbole de la premiere pauvreté des Mogols a été en veneration parmi eux tant que leur Empire a duré. La tente de la Diéte n'avoit que deux grandes portes. L'une se nommoit la porte Imperiale & l'autre la porte commune. Tous les Députés ne pouvoient entrer ni fortir que par cette derniere, quoi que les deux fussent ouvertes. La porte Imperiale étoit réservée à l'Empereur seul, & le peuple la respectoit de telle sorte, qu'aucun homme de quelque condition qu'il fût, n'en approchoit, bien qu'il n'y eût point de Garde pour en defendre l'entrée. Les

DE GENGHIZCAN.

Gardes qui étoient à la porte commune, An. gr. n'y servoient que pour la forme, car l'or-1224. dre étoit si bien observé par tout, qu'il Hegn'arrivoit jamais de confuiion.

Quoy que le luxe des Princes & des Poule. grands Seigneurs Mogols ne fût pas encore alors parvenu au point où il est monté depuis Genghizcan, il y avoit toutefois beaucoup de magnificence dans leurs habits & dans leurs équipages. Sur la plûpart des tentes paroissoient des Etendarts de diverses couleurs & les plus riches étoffes. Rien n'étoit plus superbe. Les chevaux des Princes & des Seigneurs avoient des des Moharnois où brilloient à l'envi l'or & les gols. pierreries. Les habits des Mogols étoient femblables à ceux des Turcs & des Ottomans d'aujourd'hui. Ceux des Seigneurs étoient d'étoffes d'or, d'argent ou de soye qu'ils avoient apportées des Païs conquis ; & comme il failoit encore froid, ils portoient sous leurs robbes de certaines peaux d'un poil fin, appellées Martes Zebelines venues de Russie & de Syberie, qu'ils mettoient immediatement sur la chair. Ils portoient en campagne sur leurs habits pour les conserver de grandes casaques de peaux de loups. Les gens de leur suite avoient pour la plûpart des casaques de feutre de diverses couleurs, doublées d'oiiatte. Qq iij

46z

An. gr. 3224. Heg.

Poule.

Quoique l'Assemblée fût convoquée pour regler les affaires de l'Empire, il ne falut pas bien dutems pour en venir à bout, L'andela malgré tant de conquêtes, & malgré le grand nombre de peuples subjuguez. Zagataï, le dépositaire des Loix de Genghizcan, les avoit mises dans un si bel ordre, que toutes les choses qui furent proposées se trouverent résoluës sans peine par ces Loix, & il n'y eut qu'à les confirmer. Ce qui réjouit extrêmement le Legislateur. Comme ce Prince, ainsi qu'on l'a vû dans cette Histoire, se plaisoit beaucoup à parler en public, il ne manqua pas avant la fin de l'Assemblée de faire l'éloge de ses Loix & le sien en même tems. Il en recommanda l'exacte observation à tout le monde, & fit voir combien elles étoient utiles, puisque par leur moyen on avoit reglé tant d'affaires. importantes en si peu de tems. Il dit encore que ces mêmes Loix étoient la cause de ses conquêtes & de l'honneur qui en rejaillissoit sur tous les Mogols. De là, il prit occasion de raconter les victoires, en nommant tous les Souverains qu'il avoit soumis. Il n'en excepta pas même celui de Tangut. Si l'on peut pardonner à un grand Prince de se louer lui même, c'est à Genghizcan. Il possedoit la TarDE GENGHIZCAN.

tarie depuis l'Orient jusqu'à la Moscovie, An gr. & depuis le Nord inhabitable jusqu'à la 1 2 2 4. Transoxiane, & outre cela le vaste pais 621. de Turquestan jusqu'à la Chine & aux L'ande la Indes. La moitié même de la Chine lui Poule. obéiffoit, & le Prince Utakin son frere l'avoit gouvernée avec tant de sagesse pendant son absence, qu'à son retour, il la trouva tranquille, milgré les divers mouvemens que le Roy de Mangy, qui est la Erendue Chine méridionale, avoit excitez par ses des Païs émissaires. Tous les Pais qui sont entre le sonnie à Turquestan, la mer Caspienne & les Genghiafleuves d'Oxus & de Jaxartes, lui étoient entierement soûmis, de même que les peuples de Sende en deça de l'Indus jusqu'à la mer de Perse. La Corassane, le Mazendran, & les autres parties du grand Empire de Perfe, fi l'on excepte le petit païs de Fars, dont il avoit été obligé de l'aisser la conquête à ses Lieutenans, le reconnoissoient pour leur Souverain.

Il ne se contenta pas de faire le dénombrement des Païs qu'il avoit conquis ; il ordonna, comme pour mieux persuader la Diette de sa grandeur, qu'on sist entrer dans l'Assemblée tous les Ambassadeurs qui avoient suivi la Cour, & qui étoient alors autour de la tente Imperiale, avec les Envoyés & Députés des Royau464

An. gr. mes, & autres Païs qu'il avoit rangez fous 1229 fon obéiffance. Ils s'avancerent au pied de 22 du trône, & il leur donna audiance. En-Eandela fuite il congedia l'Affemblée & chacun fe Poule.

retira. Touschi même qui regardoit le Capschac comme son Royaume, prit bien-tôt congé de l'Empereur, qui lui en confirma le souverain Gouvernement, & lui permit de retenir les troupes d'Hubbé & de Suida pour mieux soutenir son pouvoir, & soumettre les Princes voisins qui

voudroient l'inquiéter.

Le Prince Touschi ne fut pas plûtôt atrivé dans le Capschac, que les deux Generaux lui remirent leurs troupes & revinrent auprés du Grand Can, qu'ils trouverent encore à Tonçat. Il les reçut fort bien , agréa leurs présens , & leur fit donner de riches vestes. Il partit de Toncat peu de temsi aprés avec eux & toute sa Cour, faisant toujours suivre la Reine captive, élevée fur un char & chargée de chaînes, pour offrir aux yeux des Nations un orgueilleux monument de Les victoires. Dés qu'il fut en marche, il donna une heure chaque jour à Hubbé & à Suida pour l'entretenir de leurs expéditions & des raretés qu'ils avoient remarquées dans les Pais où ils avoient été. Cequ'ils firent, de maniere qu'ils eurent de-

An. gr. 1224. Heg. 621. L'an de la Poule.

## CHAPITRE XII.

Retour de Genghizcan à Caracorom siege de son Empire. Mariages des Mogols. Commencement de guerre au Tangut.

Le Grand Can passa par le Turquestan, de là traversant le Royaume des Natmans, il entra dans le Caragatai, & ensinquelques mois aprés il se rendit à Caracorom, siege de son Empire. Cette ville éloignée du moins de douze journées du lieu où ce Prince étoit né dans le pais d'Yeca Mogol, étoit veritablement peu considerable, lors qu'il la prit sur Oungcan; mais il l'augmenta depuis & l'embellir, & aprés lui Octaïcan l'ayant fair rebâtir, elle devint une Ville trés-célebre & trés-peuplée.

Les Historiens Orientaux ne marquent point la réception qui fut faite à Genghizcan par les habitans de sa Ville Capitale, ni ce que devint la Princesse Turcan-Catun, non plus que les Seigneurs Carizmiens qui l'accompagnoient; mais HISTOIRE

An. gr

6 2 I.

466 il est à croire qu'on laissa ces illustres 1 2 2 4. Captifs achever dans l'obscurité leurs jours & leur misere. La premiere joye L'an de la que l'Empereur sentit à Caracorom, fut d'y trouver quelques uns de ses petits-fils, qu'il n'avoit point vûs depuis sept ans. Il y en avoit deux entr'autres dont il conçut une grande opinion, qu'ils n'ont pas démentie dans la fuite. L'un s'appelloit Cublay, & l'autre Hulacou. Le premicr avoit alors dix ans & le second neuf. Ils s'occupoient tous deux continuellement à chasser, parce que c'étoit parmis les Mogols une grande marque d'esprit & de valeur que d'être naturellement porté à cet exercice. Cette ardeur qu'ils avoient pour la chasse, plut si fort au Grand Can, qu'il leur donna des emplois & prit lui-même la peine de lesinstruire.

Dés que ce Prince fut remis de ses fatigues, il s'appliqua à regler son Etat. Il fit appeller premierement les grands Officiers de la Chine pour leur demander compte de leur conduite, & comme son frere Utakin l'avoit pleinement informé de leurs actions, les uns furent punis & les autres recompensés. Il en fut de même des Grands Seigneurs du Mogolistan & du Caracatay. Il manda aussi Schidascou DE GENGHIZCAN. 467
Souverain de Tangut, qui lui avoit of An gr.
fert de continuer à être son tributaire; 1124
mais ce Prince craignant qu' on ne lui pardonnât pas sa rebellion, n'eut garde d'o-L'an de la
béir à son ordre. Il songea plutôt à faire Poule.
une ligue avec les Chinois de Mangi &
les Turcs Orientaux ses vossins. Il pit
donc plusieurs prétextes pour s'excuser &
l'Empereur dont toutes les troupes n'étoient pas encore arrivées, dissimula jusqu'à ce qu'il sut re état de faire sentir sa

Cependant Schidascou trouva les Chinois & les Tures disposés à le seconder. Les Chinois se plaignoient de l'usurpation du païs de Catay, & les Tures de l'esclavage de la Reine Turcan-Catun qui les avoit toujours fort bien traitez, lors qu'ils étoient ses Sujets. Neanmoins la peine qu'il y a à former des ligues à cause des divers interêts de ceux qui les composent, ne leur permit pas de conclure la leur, avant que le Grand Can sût en état de leux faire la guerre. Schidascou pourtant avoit déja levé beaucoup de troupes, & se se préparoit à recevoir les Mogols.

colere.

Pendant ce tems-là les armées de l'Empereur arriverent auprés de Caracorom fort fatiguées. Ce Prince les laissa reposer quelques semaines; mais sa coûtume n'é-

tant pas de les souffrir long-tems oisives, An. gr. Heg.

Poule.

il fit publier la chasse ordinaire, & il falut que toutes les troupes fussent de la par-L'an de la tie, quoique l'hyver fût tres rude. La chasse n'étoit pas encore finie, qu'on ap-

prit que Schidascou s'étoit donné tant de mouvement pour former une armée considerable, qu'il en étoit enfin venu à bout. Cette nouvelle ayant été confirmée au Grand Can par plusieurs courriers que ses correspondans lui envoyerent, il résolut d'envoyer des troupes vers le Tangut pour observer son ennemi. Et comme l'hyver faisoit encore sentir sa rigueur, il ordonna aux Capitaines de donner à leurs-Soldats des habits doublez de peaux de mouton; On couvrit aussi les chevaux de feutre, & l'on se mit en état de résister aux injures de l'air.

Les soins de cette guerre n'empêcherent pas qu'on ne fist à la Cour & dans la Ville beaucoup de réjouissances. Il se fit une infinité de mariages à Caracorom & dans le Mogolistan. L'Empereur même maria des Princesses filles de ses fils à des Princes de son sang, & leurs mariages furent fuivis de fêtes publiques conformes à la qualité des Epoux. Les festins & les courfes de chevaux à la maniere des Mogols divertirent long-tems la Cour, & comme

DE GENGHIZCAN. 469
les Soldats étoient revenus chargez de An. grrichesses, plusieurs acheterent les plus H.g.
belles filles qu'ils pu ent trouver & les hus
étourerent. Ce qui se pratique parmi les Landela
Mogols & les Tattures, la Loy-leur perPoule.
met d'en user ainsi, pourvû que celles qu'ils
épousent ne soient ni léurs sœurs, ni leurs ges des
tantes. Un homme peut épouser les deux Mogols
sœurs & même les semmes de son pere,
aprés sa mort, excepté celle qui l'a mis au
monde.

Ils n'observent pas de grandes ceremonies pour se marier. Ils se contentent d'un consentement mutuel des parties, ménagé par les peres & les meres. Le mariage conclu, le pere de la fille touche du futur époux l'argent dont on est convenu, ensuite il donne un grand repas aux parens & parentes de son gendre, où les siens ne manquent pas de se trouver. Au milieu du festin la mariée s'échappe & va se cacher avec quelque parente, & lors que ses compagnes, qui doivent avoir ménagé le lieu de sa retraite, voyent que le marié a de la peine à le découvrir, rien ne les divertit davantage, rien ne fait plus de p ine au futur; mais aussi quand il est assés heureux pour trouver la femme, il la mene aussirôt chez lui, où tous les parens & les amis les ayant conduits, les laissent en

470 liberté. Le landemain du mariage, la ma-An. gr.

1124. riée se fait coupper les cheveux, depuis le haut de la tête jusqu'au front, & se re-L'an de la vêt d'une grande veste qui lui tombe sur Poule.

les talons. Cette veste est fenduë par devant & s'attache au côté droit. Aprés cela elle met sur sa tête un bonnet attaché à un petit cerceau fort leger qui en fait la forme & qui se noue sous le menton avec un ruban. Cette coëffure d'ordinaire est longue de deux ou trois palmes. Mais celle des femmes qui veulent paroître plus que les autres, a quelque fois une aûne de long. Elle est quarrée par le haut, couverte d'une riche étoffe & ornée de plumes & de pierreries. Cela leur donne un grand éclat, lors qu'elles sont à cheval, & comme ce bonnet est creux elles y enferment leurs cheveux. Les jeunes gens font des galanteries aux mariés pendant huit jours. Ils leur apportent des présens, que les époux recoivent sans être obligez d'en rendre & sans leur faire aucun régale; mais les huit jours expirez, il faut qu'ils traitent leurs parens & leurs amis, & ces festins ne se paffent point ordinairement sans querelles, parce qu'on n'y ménage pas les boillons.

Mais reprenons le fil de l'Histoire. Aussitôt que le détachement des troupes de DE GENGHIZCAN. 47

l'Empereur fut dans le païs de Tangur, An. gr. les Chefs Mogols se retrancherent pour le Le Chefs Mogols se retrancherent pour le Bertre à couvert des surprises de Schi-les décou. Ce Prince croyoit qu'ils ne se met L'an de la troient pas en marche avant le printems, Poule, c'est pourquoy la nouvelle de leur approche l'étonna. Ce n'est pas qu'il n'y eût encore beaucoup de chemin entre-eux & lui, car ils s'arrêterent auprés d'une ville nommée Ezine où Azime, qu'est au Midy

core douze grandes journées de marche. Les Mogols frient de grands dégats dans fon païs, avant qu'il pût envoyer des troupes contre eux. Ils eurent même le tems de ramafler affez de fourages, de bêtes & de munitions dans le païs non feulement pour leur fubfitance, mais pour celle même des autres troupes qui étoient en marche pour

de Caracorom, & d'Ezine à Campion où Schidascou tenoit sa Cour, il y avoit en-

les venir joindre.

La ville de Campion est entourée de fortes murailles avec des tours & des fossez, Les Caravanes des Marchands Moscovites, Tartares, Persans, Armeniens & autres s'y arrêtent, lors qu'ils vont négocier à la Chine. Il n'y a que les Ambassadeurs des Princes Souverains, qui osent passer outre; il faut necessairement que les négoçians traitent dans cette Ville pour leurs HISTOIRE

marchandises avec les Chinois, qui y ap-As. gr. portent ce qu'ils ont de plus beau dans les 1224. Heg. Provinces les plus proches, comme des L'ande la draps, & d'autres étoffes de cotton, de foye, d'or & d'argent, & de la porcelai-Poule. ne, ce qui rend Campion trés riche. Il y a dans son Territoire encore d'autres bonnes Villes, & entre autres Sachion, qui est grande, mais elle n'est point marchande, & l'on y voit des chrétiens Nestoriens, des Mahometans, & beaucoup d'Idolâtres, qui ont des Temples où se fait l'exercice des differentes Religions des habitans. Ils font curieux de fecrets, & s'appliquent particulierement à la Symie, qui comme il a déja été dit, enseigne à faire paroître ce qui n'est pas & à faire disparoître ce qui est. Et cette science est cau-

fe que ces gens-là passent pour des Magi-ciens parmi les Tartares & les Turcs. Le Succuir dépend encore de Tangut. Il a ses Villes & sa capitale s'appelle aussi Succuir. Toutes les maisons en sont de briques, & l'on y voit les mêmes sectes qu'à Sachion. Les montagnes qui lui sont voisines produisent la meilleure rubarbe de tout le pais de Tangut. On la ciicille en hyver, parce qu'en êté la racine est pleine de trous & paroîtroit comme une éponge si on la ciieilloit en cette saison. Il DE GENGHISCAN.

y a dans cette Province presque de tous An. gr. les fruits d'Europe, excepté du raisin. Les 1224; gens y sont honnêtes. Les hommes mê-Heg. mes n'y sont pas débauchez, comme à L'an de la Camul, ville limitrophe. Ils croyent dans Poule.

le Tangut que c'est un peché à un hom-me de chercher à séduire une semme ou une fille, mais en même-tems ils s'imaginent qu'il lui est permis d'en recevoir les dernieres faveurs, si c'est elle qui fait les avances. Les hommes y font petits; ils ont les cheveux noirs, le nez court & étroit, & peu de poil au menton. Ils ont d'ordinaire autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir. Les femmes portent comme les hommes des bonnets noirs faits en pain de sucre. Leur monnoye confifte en de petits morceaux d'argent sansfigure, dont on achete ce qu'on a befoin, & qu'on estime à proportion du poids. C'est de ce pais qu'on tire ces beaux bœufs sauvages dont il a été fait mention dans cet ouvrage. Il y en a d'aussi grands que des élephans. Il y a aussi de fort belles vaches, & c'est une chose assés singuliere que ces bêtes ne souffrent point le taureau, à moins qu'elles n'entendent quelqu'un qui chante pour les exciter.

Les Tartares de Tangut se servent d'Astrologues dans presque toures seurs as474 HESTOIRE

An. gr.

12 2 4

Heg.
6 2 1.

L'an de la

Poule.

Aftrologue cût observé les astres & mar
L'an de la

Poule.

Aftrologues aux funerailles deleurs morts,

qui ne sont enterrez qu'aprés d'exactes

observations. Pour empecher qu'un cada-Fune- vre n'infecte une maison, si on le garde zailles des long-tems, on le met dans un cerciieil fait Mors. d'un bois dur & épais, qu'on bouche par-

Rubru- tout avec de la poix, aprés y avoir misquis du camphre & d'autres drogues odoran-

Marco tes, & ensuite on le couvre de quelque Polo. riche étoffe. Mais comme on sert aux Carpin. morts les mêmes viandes qu'on leur ser-

voit pendant leur vie, on découvre le cercieil auprés duquel on met les mets, & on les laiffe là autant de tems que le dessure en employoit ordinairement à dîner. On est persuadé que son esprit est présent à tout ce qui se fait dans la maison, & qu'il se rassaile de l'odeur des viandes. Quand l'Astrologue a déclaré un moment pour enterrer le mort, il saut encore qu'il fasse d'autres observations pour seaver si n'on doit saire sorte le corps par la porte ordinaire, ou s'il n'en saut point faire une nouvelle; car si l'on ne suivoit p.s exactement ce qu'il ordonne,

DE GENGHIZCAN. 475 il ne manqueroit pas d'imputer dans la An. gr. fuite à cette inobfervation tous les mal-1225, heurs qui arriveroient dans la famille. Heg. Aprés toutes ces ceremonies on porte le L'an du corps hors de la Ville pour le brûler. Il Chien. est fuivi de ses parens & de ses amis, mais on le fait reposer dans des huttes bâties sur le chemin de distance en distance, où l'on trouve une table couverte de

## CHAPITRE XIII.

viandes destinées pour lui.

Marche de Genghizcan au Tangut. Dernieres actions du Sultan Gelaleddin à fon retour des Indes. Bataille contre Sch'dafcou Souverain de Tangut.

A grande armée de Genghizcan ne fut en état de marcher pour aller joindre les troupes au Tangut, que vers le mois de Juin de l'année 1220. Heg. 6220. & encore falu-il prévenir la faison, parce que le beau tems ne commence ordinairement dans le Tangut que sur la lab pag. fin de ce mois, & la campagne ne peut 431. fournir que trés peu de choses avant ce tems-là.

Cet Empereur voulut encore partager R r ii

DE GENGHIZCAN. les premieres troupes avoient mile hors An. gr. d'état de résister long tems. La prompte Heg. réduction de cette Ville donna lieu aux 622. troupes de se reposer & de se remettre de L'an du leur longue marche. Genghizcan ne vou-Chien. lant rien hazarder, choisit ce lieu pour y établir son séjour, pendant qu'il seroit au Tangut, & fit si-bien que quelques gens du païs qu'il gagna par ses présens, lui servirent d'espions & lui rendirent bon compte des forces & de la disposition de ses ennemis. Ils lui apprirent que Schidafcon avoit fait partir trente mille chevaux en divers corps pour tâcher de le surprendre. Et en effet ces troupes composées de gens d'élite parurent bien-tôt sur la frontiere du païs d'Ezine. Ils défirent d'abord quelques partis Mogols; mais ils se retirerent sur l'avis qu'on leur donna, que le Grand Can avec toute son armée, marchoit contre Schidascou, dont l'armée étoit de cinq cens mille hommes, la plúpart fournis par les Chinois de Mangi.

Genghizcan, quoyque fort inferieur Fadialen nombre, ne balança pas. Il fe fla- lah pagitoi que les troupes ennemies étant peu agg. 431. guerries & les fiennes au contraire accoûtumées à combattre & à vaincre, il remporteroit feurement la victoire. Il alla

An. gr. 1225. Heg. 622. L'an du Chien.

donc chercher Schidascou. Zagatai & Caraschar Nevian avoient quarante mille hommes fous leur conduite. Hubbé & Suida trente mille. Ilencou commandoit vingt mille Carizmiens qui avoient en divers païs embrassé le parti des Mogols. Un pareil nombre d'Indiens suivoit les ordres de Bela, & Bedreddin qui avoit fervi le Grand Can contre Mehemed, parce que ce Sultan avoit fait mourir son oncle, menoit trente mille hommes tant du païs des Getes que des frontieres du Capíchac. Un Can nommé Danischmende favori de l'Empereur, avoit fous son commandement trente mille Carizmiens nouvellement levez. Le Can des Yugures couduifoit les troupes auxiliaires des Princes, qui à son exemple, s'étoient vo-Iontairement foumis à Genghizcan; & tous ces Generaux avoient autant de Lieutenans sous eux, qu'ils avoient de dix mille hommes. Les vieilles bandes étoient commandées par le Prince Octaï & formoient le corps de réserve qui accompagnoit l'Empereur, & dans ce corps étoit auffi le camp volant d'Officiers réformez.

Bien que toutes ces troupes fussent riches, elles étoient simplement-vêrues, parce que le Grand Can l'avoit ainsi'youDE GENGHIZCAN. 47

lu. Les Ennemis au contraire étoient ha L'An de billez de brocards d'or, d'argent & de grace soye apportez de la Chine, & les simples Goldats avoient des habits plus magnisse 6 2 2. ques que les Officiers Mogols.

Schidascou ayant appris que Genghiz-Chien. can n'étoit qu'à deux journées de marche , envoya cent mille chevaux détachez de tous les corps de son armée, pour aller furprendre son avant-garde. Ils l'attaquerent avec beauçoup de vigueur; mais ils la trouverent si ferme, qu'ils n'en pûrent ébranler un seul rang, quelques efforts qu'ils fissent. La nuit qui survint fit cesser le combat. Les gens de Schidascou se retirerent avec perte, & regagnerent le gros de leur armée, qu'ils rencontrerent à une journée du lieu où ils avoient combatu. 'Cependant Genghizcan s'avançoit toujours, & enfin les deux armées se trouverent en présence.

Celle de Schidascou s'ètendit beaucoup, Bataille & les Mogols furent obligez de combatete sur la glace d'un lac, dont les eaux contre fur la glace d'un lac, dont les eaux contre qui lui étoient fournies par un canal du schidas fleuve Caramouran étoient encore gelées. cou On se battit dans tous les quartiers. Les Mogols eurent d'abord l'avantage. Les troupes de Tangut & celles qui se troupes de Tangut & celles qui se trouper d'ur la même ligne, furent entiere-

480

An.gr. 1225. Heg. 622. L'an du Chien.

Fadlalah. pag. 432.

ment défaites; & toute l'armée ennemie l'auroit été dés ce moment, si les Chinois commandez par ce même Mayancan, que Genghizcan avoit fait arrêter dans la guerre de la Chine, & les Turcs conduits par le Prince de Jurge ne s'étoient fortement opposez à l'impetuosité des Mogols; mais ces deux Generaux chargerent avec tant de courage les deux asses de l'armée du Grand Can, que rallumant l'ardeur de leurs Soldats, ils firent un horrible carnage; ils lui tuerent plus de trente mille hommes. Cet heureux succès devint sunesse aux troupes victorieuses; car croyant les Mogols vaincus, elles ne songerent

neste aux troupes victorieuses; car croyant les Mogols vaincus, elles ne songerent qu'à les charger sans observer aucun ordre; au lieu que les Mogols gardant toujours leurs rangs, se laissoient difficilement ensoncer. Ensin, la fermeté que Mayancan & le Prince de Jurge trouverent dans le centre les éconna, & le corps de réserve venant à donner tout à coup, les Tures & les Chinois plierent & prirent la fuite. Schidascou lui-même, aprés avoir fair parostre une valeur extraordinaire, sur obligé de se sauver & d'abandonner le chann de bataille à ses Enne-

Défaite donner le champ de bataille à ses Ennede l'ar- mis, qui taillerent en pieces toutes les mée de troupes qui leur résisterent. On dit Tangut, qu'il périt en cette journée trois cens

mille

DE GENGHIZCAN. 481 mille hommes du côté de ce Prince & de An. gr.

ses Alliez.

L'Histoire des Mogols ne fait aucune mention de ce que perdit Genghizcan. L'an du Elle parle de tous ceux qui se signalerent Chien, dans cette grande action, & elle dit que les jeunes Princes Cublay & Hulacou, firent juger par leur courage qu'ils pourroient un jour égaler leur ayeul. Aprés cette victoire, Genghizcan marcha contre les Turcs de Jurge, mais ils le soûmirent, & il se contenta de leur soûmission & de leurs riches présens, parce que méditant la conquête de la Chine meridionale, il vouloit conserver ses troupes pour une si grande entreprise. II imposa pourtant un tribut annuel à ces Turcs, il convint avec leurs Députez des garnisons qu'ils souffriroient de sa part dans leurs Places, & il les obligea encore à lui fournir des troupes, pour les joindre aux fiennes. Il n'alla donc pas plus avant. Il passa l'hyver dans la partie Occidentale du Tangut. Là il reçut des Lettres de Bagdad, qui marquoient la mort du Calife. Sur cette nouvelle il ordonna qu'on fist encore des levées, & pendant qu'on y travailloit, il s'assura non seulement des païs qui dépendoient de Tangut, comme d'Ergimul, de Sinqui &

An. gr. 1225. Heg. 622. L'an du

Chien.

d'Egricaya, mais des païs voifins, & principalement de la Ville de Sixion, qui est éloignée de Pequin de quatre-vingt journées. Il lui importoit fort d'avoir cette Place, qui l'auroit pû inquiéter lors qu'il feroit entré dans la Chine méridionale.

Il faloit des païs aussi étendus & aussi fertiles que le Tangut, pour nourrir long-tems une armée si nombreuse. Elle y subsista sans peine, & passa l'hyver en campant & décampant dans les parties meridionales de ce Royaume vers le Turquestan, où il y avoit une grande abondance de gras pâturages. Elle passa les autres saisons dans les quartiers Septentrionaux des mêmes païs & dans les montagnes, marchant toujours sans s'arrêter dans aucune Ville, tant pour ne point manquer de fourrage que pour préserver les chevaux des mouches & d'autres insectes de cette nature, dont la quantité est effroyable dans les Païs méridionaux.

Aprés tant d'heureux succés, il sembloit que l'Empereur Mogol n'cût plus rien à desirer. Son Empire étoit tranquille, sa Cour en joye. On ne pensoit qu'à le divertir. Il disoit lui-même qu'il ne souhaitoit plus rien que de faire du bien à ses Sujets, & qu'il s'appliqueroit uni-

DE GENGHIZCAN. quement à les rendre heureux, aussi-tôt An. gr. qu'il auroit soûmis le reste de la Chine, Heg. dont la conquête lui paroissoit aisée. Mais 622. Dieu en avoit autrement disposé, & la L'an du fortune qui ne laisse pas long-tems les Chien, hommes dans la même fituation, changea bien-tôt la joye de ce Prince en tristesse; pendant qu'il se divertissoit au mi- Mort de lieu de sa Famille, il apprit la mort de Touschi-Touschican son fils aîné. Cette nouvelle can dans qui lui fut apportée du Caspchac affligea chac. toute la Cour. L'Empereur montra d'abord beaucoup de fermeté, mais insensiblement sa contrainte cedant à la tendresse paternelle, il tomba dans une mélancolie noire, qui depuis ce tems-là l'empêcha de prendre part à aucun diver-

Il parut même peu sensible à la nouvelle qu'on lui apporta d'une grande victoire tes actios remportée par ses Lieutenans sur Gelaleddin. Ce Sultan ayant appris que l'Emso recour pereur s'étoit éloigné, revint des Indes des Indes, en Merctane avec quelques troupes; d'où il alla à Schiraz, ensuite à Ispahan où ses amis l'introdussirent secretement, & où il grossit sa petite armée. Il se rendit de là à Bagdad, où n'ayant pas été bien reçû, il battir les troupes que le Calise envoya contre lui. Il reprit TauS s' ii

tiffement.

484 HISTOIRE

A. gr.
1225.
Heg
622.
L'an du
Chien.

ris, puis il marcha contre les Georgiens avec trente mille hommes, qu'il employa à son retour en Azerbijane contre une plus nombreuse armée de Mogols qui passerent l'Oxus au commencement de l'année 1226. Heg. 625. pour aller à lui, & qui le défirent suivant l'avis qu'on en donna au Grand Can. Les Mogols se rendirent maîtres de Tauris aprés la défaite du Sultan, qui rallia ses troupes, harcela ses Ennemis, & eut sur eux quelque avantage. Il mit le siege devant Etlat, ville capitale d'Armenie, où le Calife de Bagdad lui envoya un Ambassadeur avec des presens. De là passant en Anatolie pour s'y faire rendreles respects qu'on avoit rendus auSultan son pere,il y fut battu parAladdin Keïcobad Prince Seljuxide de la troisiéme branche, & par d'autres Souverains du Païs, qui s'étoient unis ensemble, & qui pourtant ne le poursuivirent point aprés le combat, parce qu'ils vouloient qu'il servit de jouet aux Mogols, qui le surprirent en effet, & pillerent entierement son camp. Il s'enfuit à Mahan aux confins d'Azerbijane où il demeura tout un hyver entier sans qu'on le reconnût; mais ayant été découvert, il se retira en Curdistan où il fut tué, quatre ans aprés la mort de Genghizcan, par un Curdo DE GENGHIZCAN. 48

dans la maison d'un de ses amis où il s'é. An gr. toit refugié.

Dés que le printems de l'année 1226. 622. fut venu, & que les troupes de l'Empe- L'an du reur furent arrivées au lieu qu'il avoit Chien. marqué pour entrer dans la Chine, & marcher contre les peuples de Mangi, il arriva un Officier de Schidascou que ce Prince envoyoit au Grand Can, pour le prier d'oublier le passé, & d'accepter ses services. Schidascou s'étoit résolu à faire cette démarche, parce qu'il craignoit que les Mogols n'emportassent son fort d'Arbaca où il s'étoit retiré aprés sa défaite, dans cette crainte & dans l'efperance de mieux faire ses affaires en se foumettant, il prit ce parti malgré l'ambition & la haine qui l'animoient toujours. Son Envoyé fut bien receu à la Cour de Genghizcan qui dans l'Audiance qu'il lui donna, lui dit : Vous pouvez assurer vôtre Maître que je ne veux plus me souvenir de ce qui s'est paffe entre lui & moy, & que je lui accorde mon amitie. Cependant l'Empereur tomba malade & fes Medecins attribuerent fon mal au mauvais air du païs marêcageux où il avoit demeuré trop long-tems, & au chagrin que lui avoit caulé la mort de son fils Touschi. Comme la maladie l'avoit sur-

e I av Sfii

An. g. 1 2 2 6.

Heg.

62 3.

Porc.

pris auprés d'une forêt sur la route de la Chine les Chefs de l'armée furent obligez de suspendre la marche des troupes, & de prendre de nouvelles mesures L'an du pour leur subsistance. Toute la Cour étant campée auprés de la forêt, le camp composé d'une prodigieuse quantité de tentes & de maisons mouvantes, ressembloit à une grande Ville. Le quartier du Grand Can étoit plus éloigné des autres qu'à l'ordinaire, & la chambre où couchoit ce Prince étoit loin du bruit & de la confusion de la Cour. Mais il avoit beau être en repos, sa santé ne se rétabliffoit pas. Au contraire quelques foins que les Medecins & les Aftrologues en prissent, le mal augmentoit de jour en jour. Enfin l'Empereur qui ne se flatoit point dans les affaires importantes, jugeant par les douleurs qu'il souffroit que la vie étoir en danger, resolut de dispofer de ses Erats & de nommer un succesfeur.



Heg. 6 2 3.

## CHAPITRE XIV. & DERNIER.

Elevation d'Oltaï Can au grand Empire Poice de l'Asse. Mort de Genghizcan.

E Grand Can se sentant fort mal, fit venir en sa présence ses fils avec leurs enfans. Les autres Princes du Sang s'y rendirent aussi suivant ses ordres. Lors ou'il les vit tous assemblez, il se mit à son séant, & malgré les douleurs qui le pressoient, il prit, autant qu'il lui fut posfible, cet air de Majesté qui avoit jusques-là donné tant de respect & de crainte à ses enfans mêmes & aux Souverains de l'Orient. Il leur dit qu'il fentoit affoiblir ses esprits, & que c'étoit une nécessité qu'il se disposat à la mort. Je vous laisse, ajoûta-t'il, le plus puissant Empire du monde. Vous en êces paisibles possesseurs ; mais si vous voules le conserver, soyez toujours unis. Si la discorde se glisse parmi vous, soyez persuadės que vous vous perdrez tous.

On dit même que pour mieux leur faire voir que leur falut dépendoit de leur union, il leur donna un faisceau de fléches qu'il s'étoit fait apporter, & leur dit de le rompre. Comme ils n'en purent venir

S í iiij

HISTOIRE

An. gr. 1'2 2 6, Heg 6 2 3. L'an du Porc. à bout, il sir défaire le faisceau & seur ayant fait rompre sans peine les stéches séparées, il prit de là occasion de leur représenter les estets de l'union & de la discorde dans les Princes. Ensuite il leur dit: Ne soyt donc qu'une langue & qu'un cœur, & vous sers à l'abri des ssforts de la matediction. Car si vous n'observez pas les loix que j'ay établies & que vous marchies dans la voye de la dissension, vos Sujets, c'est-à-dire vos Ennemis, se rendront bien-tôt maîtres de vôtre Empire.

Aprés avoir achevé ces paroles, il demanda à ceux qui l'écoutoient, s'ils n'étoient pas d'avis qu'il fist choix d'un Prince qui fût capable de gouverner aprés lui tant d'Etats. Alors ses fils & ses petits fils se mirent à genoux & dirent : Vous êtes nôtre pere & nôtre Empercur, o nous sommes vos Esclaves. C'est à nous de baisser la tête lors que vous nous honorés de vos ordres & de les exécuter. En même-tems ils se releverent. Aussi tôt il nomma pour son successeur le Prince Octaï, & il le déclara Can des Cans par la qualité de Caan qu'il lui donna, & que fes successeurs ont conservée. Ils fléchirent le genoüil une seconde fois & s'écrierent : Ce qu'ordonne le Grand Genghizcan est juste. Nous tui obeirons tous, DE GENGHIZCAN. 489

baisser la verge même dont nous aurions merité d'être châtiez, nous le ferions sans peine. Heg. L'Empereur donna à Zagataï la Tran-L'an du

foxiane, & plusieurs autres païs, dont Porc. il voulut qu'on lui fist un contrat particulier, & ce païs prit dés ce tems-là le nom de son Souverain. Il fut appellé Oulous-Tchagatay. C'est-à-dire le païs de Zagataï. Il ordonna à Caraschar Nevian en qui il avoit une entiere confiance d'accompagner ce Prince en Transoxiane & de poursuivre Gelaleddin, si ce Sultan ofoit y mettre le pied. Il fit encore quelques loix pour prévenir les dissentions qui pourroient naître entre Zagataï & ses autres héritiers, & il voulut qu'on les écrivît pour les faire exécuter, en cas de besoin. Le dernier ordre qu'il do nna concernoit Schidascou, à qui il ne pouvoit pardonner sa révolte, quelque chose qu'il eût dit à son Envoyé; & afin que ce Prince ne profitât pas de sa mort, s'il la sçavoit, il défendit de la publier, jusqu'à ce que Schidascou qu'on attendoit au camp, y fut arrivé, & il commanda de s'assurer de lui, & de le traiter suivant la rigueur des Loix. Il rendit l'ef- Mort de prit peu de jours aprés, dans le tems Genghizmême qu'on disoit dans le camp qu'il se can.

An. gr. 1226. Heg.

portoit beaucoup mieux qu'à l'ordinaire; & qu'on le verroit bien-tôt à la tête de l'Armée.

6 2 3. L'an du Porc. Cette mort artiva une année ou environ aprés le Couronnement de S. Loüis Roy de France, c'est-à-dire sur la fin de l'an de grace 1226. Heg. 623, aprés 25, années de Regne, & à la soixante treizième de son âge.

Il ne fut pas difficile de cacher la mort de Genghizcan, parce que chez ces peuples on ne scait gueres ce qui se passe alla partement d'un Grand Seigneur malade, qui ne veut d'ordinaire être vû que de ceux qui le servent pendant sa maladie. Il saut même observer que quand quelqu'un est malade, on met sur sa mai fon un signal pour avertir qu'on ne le visite pas; & ceux qui ont quelque autorité sont poser des sentinelles bien loin au de là de leur habitation, pour empêcher que qui que ce soit n'en approche, s'il n'est appellé.

Schidaſcou arriva huit jours aprés la mort de Genghizcan dans le camp, qu'il trouva en joye à cause de la feinte guerison de son Empereur dont les ordres à son égard furent exactement exécutez. On se faisit du malheureux Schidaſcou, de ses ensans & de quelques Seigneurs qui l'ac-

compagnoient, on les fit tous moutir, An. gr. & par cette fanglante exécution le Tan 1 1 2 6, gut & les Provinces qui en dépendent Heg. demeurerent annexés à l'Empire des L'an du

Mogols.

Aprés cela, on déclara la mort de Genghizcan. On n'entendit plus par tout que des cris. On vit toute la Famille Royale baignée de pleurs, les Officiers de la Cour consternez, les Soldats accablez de douleur; & tous les Officiers faisoient retentir l'air de leurs regrets. Lorsque la pompe funebre fut préparée, & que les Princes, les Generaux d'armée & les autres Officiers de guerre furent assemblez, les tambours, les trompettes, les timbales, tous les instrumens militaires annoncerent les funerailles de tous côtez. Ensuite on porta le corps du Grand Can avec la derniere magnificence, au lieu que ce Prince avoit choisi pour sa sépulture. Ce sut sous un arbre d'une beauté finguliere, où revenant de la chasse quelques jours avant sa maladie, il s'étoit agréablement repofé. On l'enterra avec les plus honorables ceremonies de la Religion Mogole, & ensuite on éleva dans cet endroit un superbe tombeau.

Il n'y a pas d'apparence que la coûtume barbare qu'on a pratiquée depuis chez An, gr. 1226. Heg. 623. L'an du Porc. 492

les Tartares, & les Mogols d'ôter la vie à ceux qu'on rencontroit en portant en terre le corps d'un Grand Can, ait été observée cette sois; car les Historiens ne le disent point, & d'ailleurs, elle n'étoit pas l'effet d'une loy. Il est constant toustes su'on a exercé cette cruauté aux funerailles des Empereurs, qui ont succedé à Genghizcan. Les Cavaliers qui accompagnoient la pompe sunebre, persuadés que les hommes qu'on tuoit alors étoient prédestinez, faisoient mourir ceux qu'ils rencontroient sur leur passage, & même ils égorgeoient les plus beaux chevaux.

Les peuples vinrent visiter ce tombeau.
On planta d'autres arbres autour de celui qui le couvroit avec tant d'ordre & d'art, qu'ils rendirent dans la suite ce monument le plus beau du monde. Un si grand deüil ne demeura pas enfermé dans le Tangut. Il se répandit bien-tôt par tout l'Empire. La Cour sut remplie de Cans & de Grands Seigneurs tributaires ou amis qui vinrent en personne consoles les Princes affligez, & cette affluence de Souverains dura au moins six mois.

On s'addressoit à Octai comme à l'Empereur désigné; mais bien que ce Prince pût agir de pleine autorité, il ne voulut DE GENGHIZCAN. 495
rien faire fans consulter ceux dont le Grand An. g.
Can son pere se servoir dans ses conseils, 1226.
& même il protesta qu'il n'agiroit point 623, Heg.
fouverainement, que la diette ordonnée L'an du par les Loix n'eût été tenuë, & qu'on Pore, n'y cût examiné s'il étoit capable de regner. On avoit déja dépêché des Couriers par tout l'Empire pour cette assemblée, & l'on ne doutoit pas que tous ceux qui avoient droit d'y afsister ne se hâtassent de se rendre à Caracorom où elle étoit con-

voquée.

Il sembloit alors que ce grand Etat sût en interregne. Les affaires pourtant n'en fouffroient point. Zagataï qui étoit le dépositaire & l'expositeur des Loix, les faifoit observer avec exactitude. Elles étoient dans une vigueur d'autant plus grande que la mémoire du Legislateur étoit encore fraîche. En effet pouvoient ils manquer de veneration pour un Prince qui les avoit rendus les plus respectables peuples de la terre ? un Prince d'ailleurs qui avoit toutes les vertus des grands Conquerans. Il avoit un genie propre à former de belles entreprises, & une prudence consommée pour les conduire; une éloquence naturelle pour persuader, une patience à l'épreuve de toutes les fatigues, une temperance admirable, un grand sens, avec 194 HISTOIRE

An. gr.

11 16
Heg.
12 14
Heg.
13 14
Heg.
14 15
Heg.
15 15
Heg.
16 17
Heg.
16 18
Heg.
17
Heg.
18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18 18
Heg.
18 18
Heg

nos voifins.

Fin de l'Histoire de Genghizean.



## ABREGE

DE L'HISTOIRE

DES SUCCESSEURS

DΕ

# GENGHIZCAN

A Pre's la mort de Genghizcan ses Etats demeurerent sous la domination de ses Enfans, de la maniere qu'il les leur avoit partagez de son vivant. Le Capíchac resta au Prince Batou fils aîné de Touschi. Zagataï eut pour sa part la Transoxiane aussi nommée Mauvara Inahar & par les Européens, le Zagataï, ou le païs des Uzbecs & le Turkestan. Tuli eut la Corassane, la Perse & les Indes. Tout le reste sut le partage d'Octaï, c'est-à dire la grande Horde appelléeOurdoubalec & Oloughyurt où Genghizean faisoit ordinairement sa résidence ; le païs des Mogols, la Chine Septentrionale nommée Catay, qui a pour capitale Pequin, & enfin les autres pais vers la mer Orien-

496 tale, & le détroit d'Anian. Octai prit le titre de Caan qui fignifie Empereur. Il commença de régner en 1228. & mourut

en 1241.

Il s'agit de sçavoir présentement quelle fut la destinée de ces quatre Princes, & la suite de leurs successeurs jusqu'à Tamerlan, qui les ayant tous vaincus ne leur laissa que le titre de Can & d'Empereur Mogols, & jusqu'à présent que la lignée de Genghizcan se conserve encore dans les Cans de la petite Tartarie ou Crimée en ligne directe, & dans la branche des Cans Uzbecs qui regnent dans la Transoxiane.

## HISTOIRE

De Touschi-Can sils aîne de Genghizcan.

TOUSCHY, que quelques - uns appellent Dgoudgy, & d'autres Giougy, fut un trés grand Prince. Sa branche subsiste encore aujourd'huy dans la petite Tattarie, malgré l'invasion des Moscovites dans la grande Tartarie, puisque les Tartares reconnoissent Selim-Keray pour leur legitime Souverain. Touchi en langue Tartare signsie un hôte bien venu. Les Merkites un jour ayant trouvé une occasion favorable de piller le camp

DE GENGHISCAN. 497 de Genghizcan, enleverent sa femme qui étoitgrosse & la conduisirent à Ounghean qui la lui renvoya. Elle accoucha sur la route d'un Prince qui fut nommé Touschi à cause de cette avanture. Ce Prince étant devenu grand, fe signala par de belles actions. Il accompagna l'Empereur son pere, dans la guerre de Carizme, & prit en personne la ville de Jund située sur le fleuve Jaxartes. Genghizcan fut si satisfait de sa conduite, qu'il lui donna déssors en souveraineré l'Empire de Capschac, le païs des Getes & le Turquestan. Touschi s'établit dans le Capschac, a & y mourut six mois avant lamort de son pere arrivée en 1226. Cinquante huit Princes en ligne directe ont regné aprés lui fur le Trône de Capschac.

Son fils Batou-Can son premier succesfeur, fit la conquête des Alans, des Assites, des Russes ou Moscovites, des Bulgares & de plusieurs autres peuples. Il traversa même la Russe, pilla & ravagea la Pologne, la Moravie, la Dalmatie, & il marchoit en Hongrie pour aller faire le siege de Constantinople, quand

a Le Capichac est situé au Nord de la mer Caspienne, où est Attracan, & s'étend jusques à la Siberie, & à la mer glaciale où est Archangel,

la mort vint interrompre ce grand dessein en 1256. Batou fit encore d'autres beaux exploits; & l'on remarque qu'il étoit le plus liberal & le plus genereux Prince du monde.

Aprés la mort de Batou-Can, Berexé Can son frere lui succéda & se fit Mahometan. Il eut une sanglante guerre contre Hulacou fils de Tuli. Ensuite voulant exécuter une partie des projets de Batou, il alla jusqu'à Constantinople & ravagea tout le pais. Enfin aprés dix années de regne, il mourut en 1266.

Aprés lui l'Empire de Capschac sut possedé par Mencoutem autrement Mongatmur fils de Dogan fils de Batou, & ce Mancoutem fur furnommé Kilk qui étoit le nom du Trisayeul de Genghizcan.

Cazaz fils de Tazaz aussi appellé Toudehencay fils de Dogan, fut le cinquiéme Roy de Capschac. Le 6. se nommoit Tocta autrement

Belgaba, fils de Mencoutem Kilk.

Le 7. Ertec fils de Toul fils de Kilk

& on lui attribue l'origine de la tribu Tartare de Rous Ertec.

Le 8. Janibéc fils d'Ertec. Ce Janibéc ayant apprisqu'Aschraf fils de Timurtach fils de Tchouban, auparavant Visir du Sultan Aboufaide, avoir usurpé le Royaume d'Azerbijane ou des Medes les Princes ensans de l'Empereur Aboufaydcan Roy de Perse & des Medes & descendant d'Hulacou Can, petit fils de Genghizcan, il marcha contre l'usurpateur, passa le détroit de Derbende & arriva à Tauris, qu'il prit. Il vainquit ensuite Melix Aschraf, il s'empara de ses trésors, se rendit maître du païs, & aprés avoir laissé à Tautis le Prince Birdi Béy son sils, il revint en Capschac où il moutut en 1349.

Le 9. Birdi Béy fils de Janibéc, qui quita Tauris dés qu'il apprit la mort de

son pere & se rendit au Capschac.

Le 10. Kildy Bée, autre fils de Janibée. Le 11. Norouz qui frauduleusement se

fit passer pour fils de Janibéc.

Le 12. Tcherkes Can, qu'on fit encore passer pour fils de Janibéc. A cause des conjonctures.

Le 13. Khedercan.

Le 14. Mazoud Can fils de Khedercan.

Le 15. Bazartchican.

Le 16. Tocay fils de Schahycan.

Le 17. Tocluc Timur Can fils du frere de Tocay.

Le 18. Mourad Coja Can frere de Tocluc Timur 500 HISTOIRE

Le 19. Coutlic Coja Can, frere de

Tocay.

Le 20. Ourouscan qui eut pour enfans Tocta Caya, Cotlucbouga tué par Tocatmichcan & Timur Melic. Il mourur en 1376.

Le 21. Tocta Caya fils aîné d'Ou-

rouscan. Il mourut aussi en 1376.

Le 22. Timur Melic Aglan fils d'Ourouscan qui combatit contre Tamerlan, & fut blesse dans le combat.

Le 23. Tocatmichcan Aglen, qui aprés avoir été fecouru par Tamerlan contre Ourouscan, Tocta Caya & Timur Melic, & installé sur le Trône par sa protection, fit lui-mênne la guerre à son bienfaicteur en 1376. & fut vaincu par le même Tamerlan en 1388. 1391. & 1395.

Le 24. Timur Cotluc Agien fils de Timur Melic, qui avoit aussi servi Tamerlan en 1388. & en 1390. contre Tocat-

michcan, ainsi qu'en 1391. 1395.

Le 25. Schady Béc, malgré l'installation de Coirytchac Aglen faite par Tamerlan dans le mois d'Avril 1395.

Le 26. Poulad fils de Schady Béc, quoyque Tamerlan ne le reconnût pas pour Can.

Le 27. Timur fils de Timur Cotluc, quoyque non reconnu par Tamerlan, qui

DE GENGHIZCAN. avoit installé & reconnu Idecoucan.

Le 28. Gelaleddin fils de Tocat Michcan.

Le 29. Kerim Birdy aussi fils de To-

catmifch.

Le 30. Kepeccan Fils de Tocatmisch-

Le 31. Bahhira encore fils de Tocatmisch.

Le 32. Cadir Birdycan, encore fils de Tocatmisch. Il marcha contre Idecou installé par Tamerlan & fut tué dans le combat.

Le 33. Idecou.

Le 34. Sidi Ahmed.

Le 35. Derwisch fils d'Alchycan.

Le 36. Koutchuk Mehemed Can fils de Tocatmischcan.

Le 37. Dolet Birdy Can fils de Tasch Timur.

Le 38. Barrac Can fils de Cabargic. Le 39. Cayaseddin Schadi Béc.

Le 40. Mehemed fils de Timurcan.

Le 41. Hadgy Keray Can fils de Mehemed Can qui mourut en 1475. & laissa douze fils. Ce grand nombre de Princes fut cause que l'Empire de Capschac tomba en décadence, de sorte qu'on vit trois Cans regner à la fois. Ce qui causa une guerre qui ruina plusieurs Provinces dont les Moscovites s'emparerent. Le grand

Hezar- Empire du Capschac auroit été infailliblefen p. 311. ment détruit, si le Sultan Mahomet second Conquerant de. Constantinople, touché du malheur de ces Princes, n'eût pris foin de les secourir. Il envoya pour cet effet Ghedic Ahmed Pacha, qui prit la ville de Caffa sur les Européens, & ensuite celle de Mancoup dont il emmena tous les habitans prisonniers. Le Prince Mengheli Keray fils de Hadgy Keray se trouva parmi eux, & perdit sa liberté. Il avoit été Can pendant quelques jours, mais ayant été vaincu par fes freres, il s'étoit refugié à Mancoup qui étoit entre les mains des Chrétiens, & il attendoit là l'occasion de remonter sur le Trône. Mais il ne sur pas long-tems prisonnier. Mahomet second l'installa même bien-tôt. Ainsi Mengheli Keray fut le 42. Roy de Capschac.

Le 43. Mehemed Keraycan fils de

Mengheli.

Le 44. Gazykeraycan fils de Mehemed qui fur déposé aprés six mois de

regne.

Le 45. Saadet Keray Can qui donna fon frere Sahibkeray en otage au Sultan Selim Ottoman. Dés ce tems là les Turcs donnoient mil cinquante aspres de pension par jour aux Cans de Crim, & d'autres

pensions à des Seigneurs de la Cour de ce Can; comme on le peut voir dans le

livre Kunhalakhbar.

Le 46. Islam Keray Can fils de Mehemed Keray. Sous son regne le Royaume fut divisé en deux factions. L'une obésif-soit à Saadet Keray Can & l'autre à Islam Keray Can. Tellement qu'en 1517. ces deux partis en vinrent aux mains sur les rivages du Borithene. Celui d'Islam Keray eut l'avantage. Saadet Keray fut obligé de se sauver à Constantinople, où l'Empereur Ottoman lui sit une pension.

Le 47. Sahhibkeray, qui fit tuer Islam Keray, & fut déposé aprés un long regne par le Sultan Soliman 2. & envoyé en prison à Rhodes. Les Moscovites prirent le 9. Juillet 1552. fur Sahhibkeray la ville de Cazan située dans le Capschac au Nord d'Astracan sur le sleuve Volga.

Le 48. Dolet Keray Can fils de Mobarec Sultan fils de Menghely Keray Can mort en 1577.

Le 49. Mehemed Keray Can, qui fut déposé pour avoir désobéi au Grand Seigneur.

Le 50. Islam Keray Can tiré des prisons de Rhodes. Il mourut en 1588.

Le 51. Gazy Keray Can. C'étoit un Prince sçavant, un excellent Poëte, & Le 52. Fatehkeray Can qui fut presque aussi-tôt déposé.

Le 52. Selamet Keray Can, fils de Dolet Keray Can. Il mourut en 1610.

Le 54. Janibée Keray Can qui alla en Perse en 1617. par ordre de la Porte. Il passa devant Cassa à la tête de 40000. Tartares. Il su neanmoins déposé en 1621. & en suite rétabli en 1627.

Le 35. Mehemed Keray Can tué en 1627.

Le 56. Anayet Keray Can, fils de Gazy Keray Can, déposé en 1637, puis exécuté à mort à Constantinople dans la même année.

Le 57. Behader Keray Can fils de Selamet Keray Can, il mourut en 1641.

Le 58. Mehemed Keray Can fils de Selamet Keray Can, il fut dépolé en 1644. puis rétabli, & ensuite dépolé en 1664. Le 59. Islam Keray Can, fils de Se-

. lamer

aprés avoir fait pendant 14. ans la guerre

en Pologne.

Le 60. Adelkeray Can, fils de Tchouban Keray Can; il fut déposé en 1671. & renvoyé prisonnier à Rhodes d'où il avoit été tiré.

Le 61. Selim Keray Can, qui regnoit en 1673.

Le 62. Dolet Keray Can, fils de Selim Keray Can. Il fitt dépolé & relegué à Rhodes & depuis à Chio. C'étoit un Prince fort aimé de ses Sujets, & qui passoit pour un grand Capitaine.

Le 63. Kaplan Keray Can, qui a été déposé en 1708. Il étoit allé en Circassie pour réduire quelques Rebelles ; mais ayant été battu & mis en suite, le Grand Seigneur l'a déposé, & a rétabli en sa place Dolet Keray Can, fils de Selim Keray Can.



Branche des Cans Uzbècs Rois de la Tranfoxiane , issus du même Touchi Can , fils de Genghizcan.

TITE Can Roy de Capíchac, descendant de Touchi, fut dépositilé par Tamerlan, lui & se se succeseurs de la Province de Transoxiane. Il eut un fils nommé Gehan Béc, dont est descendu Cheybec Can, le Fondateur de la Dynastie, nommé Dolet Uzbexyan.

Cheybec Gan étoit fils de Berrac Sultan, fils d'Abulkayr Can. Il repir la Tranfoxiane fur . les enfans de Tamerlan en 1498. aprés la mort de Mirza Sultan Huféyn, petit-fils de Tamerlan. Il entra enfuite en Corassane l'an de grace 1507. d'où il chassa Badyazzaman; mais il fut défait lui-même dans la suite, & tué par Chac Ismael Sesevi auprés de la ville de Merou l'an 1510.

Le 2. fut Couchican, qui mourut en

Le 3. Aboufayd fils de Couchangi mort en 1532.

Le 4. Oubaydallah Can, cousin de Cheybec mort en 1539.

Le 5. Abdalla Can mort en 1540.

Le 6. Abdallatif Can, qui regnoit en 1541.

DE GENGHIZCAN.

Tous ces Princes & leurs Successeurs ont toujours été & font encore aujourd'hui en guerre avec les Rois de Perse de la race de Chah Hamë Sefevi, descendant du Chec Sefy. Nous ne sçavons pas les noms de ceux qui ont regné depuis Abdallatif Can; nous sçavons sculement qu'il eut pour successeur Berrac Can de Samarcande, & Seid Burhan Can de Bocara en 1556, ainsi qu'on le peut lire dans le Voyage de Mirfidy Aly, Envoyé du

Les successeurs de ces Princes regnent encore à present dans la Transoxiane; mais chacun a sa Souveraineté particuliere. L'un est Can de Bocara, l'autre de Samarcande, l'autre de Balkhe, &c.

Sultan Soliman.

#### HISTOIRE

DeZagataï Can, second fils de Genghiz can.

AGATAï Can étoit mieux fait que les freres. Il étoit encore plus équitable qu'eux, & observoit plus exactement les loix établies par fon pere. Il avoit eu en partage la Transoxiane, le païs des Yugures, la grande ville de Caschgar auprés du Tebet, le Royaume de Bedacschan & la ville de Balc, que plusieurs Sçavans assurent être l'ancienne Bactria. Il gouvernoit tous ces païs à l'aide du Prince Caraschar Nevian, que Genghizcan lui avoit donné pour Visir, & qui est ayeul de Tamerlan à la cinquiéme generation. Caraschar étoit sils de Sugougen,

parent de Genghizcan.

Zagataï aprés la mort de son pere, choist la ville de Bechbalec peur y faire son sejour. Il étoit pourtant presque toujours auprés d'Octaï son fiere, qu'il honoroit & respectoit comme son Maître, quoique ce ne su princes, tant de ses enfans que de ses neveux, regnerent dans son païs, qui dans la suite sut appellé de son nom Zagataï,

Son premier successeur se nommoit Bi-

foumencay Can.

Le 2. Cara Hulacou, fils de Metouca, quelques-uns difent Menouca, fils de Zagataï. Il monta fur le Trône aprés la mort de fon frere Bifoumencay par les foins des Carafchar, qui mourut fous fon regne, l'an de grace 1254.

Le 3. la Reine Argana Catun, fille de

Nourettchy Gourcan.

Le 4. Nalygou fils de Baydar, fils de Zagataï.

Le 5. Mobarek Scha fils de Cara Hu-

DE GENGHIZCAN. 509

lacou, & petit-fils de Zagataï.

Le 6. Berrac Can, fils de Bissoun, ou Baysourtoüa fils de Menouca. Il mourut en 1260.

Le 7. Nikepéy Can, fils de Saryan,

fils de Zagataï.

Le 8. Bouca Timur.

Le 9. Dava Can, fils de Berrac Can. Il passa pour un Roy fort équitable.

Le 10. Kevendgikcan.

Le 11. Baligou.

Le 12. Abilouca, fils de Dava Can.

. Le 13. Kepéc Can.

Le 14. Eltchikeday Can, fils de Dava Can.

Le 15. Davatmur.

Le 16. Turmechirin Can, qui mourut en 1336. fort redouté de ses voisins.

Le 17. Dginkechy.

Le 18. Bisoun Timur Can, fils d'A-bouken.

Le 19. Aly Sultan de la race d'Oc-

Le 20. Mehemed Can, fils de Poulad, fils de Kevendgik.

Le 21. Cazan Sultan Can, fils d'Is-

four Aglen.

Le 22. Daneschmendgé Can, de la race d'Octaï Can.

Le 23. Béyan Couly Aglen, fils de V u iij ςio HISTOIRE Sorgadou, fils de Dava Can.

Le 24. Timurchah Aglen, fils de Bifoun Timur Can, fils d'Abouken. Les Grands fous fon regne usurperent l'autorité, parce que c'étoit un Prince tresfoible.

Le 25. Togaltimur, fils d'Aymelcoja. fils de Dava Can; il rétablit un peu les affaires de l'Etat , & obligea plusieurs Seigneurs à lui obéir. Il mourut en 1372.

Le 26. Elias Coja Can. Il revint en Transoxiane à la tête d'une nombreuse armée de Getes, & donna un combat à Tamerlan qui s'étoit joint à Mir Huffein.

Le 27. Adel Sultan.

Le 28. Caboulchah Aglent fils de Dourgy fils d'Eltchykeday Can fils de Dava Can, qui fut installé en 1373.

Le 29. Syorgatmich Aglen fils de Danischmend Can, à qui Tamerlan donna le vain titre de Can, sans lui laisser la moindre autorité.

Le 30. Sultan Mahmoud Can, fils de Syorgatmich, Tamerlan faisoit écrire son nom au haut des ordres, afin de faire croire au peuple qu'il observoit les Loix de Genghizcan.

Le 31. Toumen Cotluc Aglen aussi installé par Tamerlan en 1390.

DE GENGHIZCAN.

Depuis ce tems-là Tamerlan mourur, & se successe n'observant plus la Loy ordonnoit d'établir des Cans de Zagataï fils de Genghizcan; l'on n'a plus parlé que des successeurs de Tamerlan.

#### HISTOIRE.

D'Octaï Caan, troi sième fils de Genghiz can & son successeur.

CTAÏ commença de regner en 1226: Il faifoit son séjour ordinaire à Oloughyurt, Vilhe peu éloignée de Caracorem. Il étoit juste & liberal. Il envoya une armée à la poursuite du Sultan Gelaleddin.

On compte dix-neuf successeurs d'Octaï à l'Empire d'Oloughyurt; mais ces successeurs furent tantôt des enfans de ce Prince, & tantôt des enfans de Tulican son fiere. Il envoya Argounaga en 1235, en Corassan pour la gouverner, & ayant apris la destruction de Herat qui en étoit la Capitale; il sit rebâtir cette Ville par un Emir appellé Azzeddin Moccadem Heraoüy, surnommé Jamébaf, qu'il envoya pour cet esser, & qui sit aussi ensemencer les Terres du Païs en 1238. Ensin Octaï Caan aprés avoir regné pendant 13, années avec autant de douceur que d'équité, mourut fort regretté de ses peuples en 1241.

Le Prince Keyouc Can fon fils, dont la Mere étoit la celebre Tourakina Catun, fut son successeur, & fit assembler une grande Diette dans le Camp de son : Pere. 11 monta sur le Trône d'un consentement general à Oloughyurt l'an de grace 1245. mais il ne jouit pas long-tems du pouvoir souverain, car il mourut dés l'année 1246.

L'Histoire ne fait aucune mention des Princes enfans de Keyouc Can, non plus que des autres enfans d'Octaï. Il faloit qu'ils fussent trop jeunes pour conserver la grandeur du Trône Imperial; car Batou fils de Touschi, Roy de Capschac, fit tous ses efforts aprés la mort du Prince Keyouc Can pour faire recevoir Empereur un Prince de la race de Tuli, & il en vint à bout. Mangou Can, fils de Tulican fucceda à Keyouc, & depuis ce tems-là aucun Prince de la posterité d'Octaï n'est monté sur le Trône.



#### HISTOIRE

De Tuli Can, quatrième fils de Genghizcan.

E Prince Tuli s'étoit extrêmement distingué par sa valeur pendant la vie de Genghizcan son pere, qui lui donna le ture honorable d'Oluc Nevian; c'est à dire grand Prince. Aussi étoit-il un sort grand Capitaine. Il avoit la direction du trésor de l'armée, celle de la grande Horde ou Camp Royal, & il étoit outre cela Grand Maître de la Maison de l'Empereur.

Aprés la mort de son Pere, il posseda les mêmes Charges auprés d'Octaï Caan son ferre à Oloughyurt. Il se contenta de mettre des Gouverneurs dans la Corassan, dans la Perse, & dans les autres Païs qu'il avoit eus en partage; mais ce grand Prince ne vécut pas long-tems. Il mourut en 1229.ttois ans aprés la mort de Genghizcan.

Il laissa huit Princes, dont les quatre premiers ressemblerent à leur Pere pour la valeur. Il n'est point parlé des quatre derniers. L'aîné de ces huit Princes s'appelloit Mangou Can, le second Hulacou Can, le troisséme Coublay Can, & le quatriéme Articbouga. Lors que le

#### gra" Histoire

Prince Mangou Can fut par les soins de Batou Can parvenu à l'Empire aprés la mort de Keyouc Can, il ne renonça pas pour cela aux Royaumes de son per Tuli. Il réunitous ces Etats en 1250. & envoya Hulacou Can son freré en Corassane & en Perse, en qualité de Gouverneur Mangou Can regna sept années avec toute l'équité & la valeur que l'on pouvoir attendre du plus grand Prince du monde. Il mourur en 1257.

Aprés Mangou Can le Royaume fut possedé par Coublay, qui n'eut pas plutôt appris la nouvelle de la mort de Mangou, qu'il revint de la Chine où il étoit occupé à faire la guerre, & s'assit sur le Trône d'Oloughyurt; mais Articbouga, le plus jeune des quatres freres, s'oppola à l'évenement de Coublay à la Couronne. Il leva l'étendart à la tête d'une grosse armée. Ces deux Princes se batirent plufieurs fois, & dans leur derniere bataille qui fut trés sanglante, Articbouga ayant été vaincu, vint le jetter aux pieds de son frere, qui ne lui fit alors que des reproches; mais qui le fit dans la suite enfermer entre quatre murailles revêtuës d'épines de l'arbre Adragant, où il ordonna qu'on le gardât exactement jusqu'à sa mort, qui arriva une année aprés.

DE GENGHIZCAN. Ainsi Coublay Can demeura paisible possesseur de l'Empire. Il régna 25. ans, & pendant ce tems-là il fit de grandes expéditions, tant à la Chine qu'ailleurs, en 1265. Il apprit la mort de son frere Hulacou qui étoit dans la Perse, aussitôt il eut soin de faire installer Abaca Can fils d'Hulacou sur le Trône de Perse, de la Corassane & des Indes; il lui laisfa aussi plusieurs autres grands Païs qui avoient été conquis nouvellement par Hulacou Can. Les actions de Coublay tant à la Chine qu'ailleurs, sont en trop grand nombre pour être citées dans cet abregé. Il y a des livres entiers de sa vie & de ses exploits. Il mourut en 1294.

Coublay eut pour successeur son petit fils Timur Can surnommé Olagiaytou fils de Haxim, ou Dgeketem, qui regna 12 ans, & mourut en l'année 1306.

Aprés lui l'Empire passa à Couchilay Can fils de Dgenesec fils de Termebilay fils de Dgenetem fils de Coublay.

Le cinquiéme successeur de Tuli sur

Togyay fils de Couchilay.

Le sixième Tayzy Can fils de Nou-

lik, furnommé Bilectou.

Le feptième Anouchirouan fils de Dara cousin de Tayzy. Cet Empereur étoir de fort bonnes mœurs. Cependant il donna trop de pouvoir aux Gouverneurs de ses Provinces, qui s'étigerent en Souverains & causerent des troubles dans l'Empire.

Le 8. Tocatmur fils de Timur Can.

Le 9. Bisourdar.

Le 10. Ayré fils de Bisourdar.

Le 11. Ylenc Can. Le 12. Keytmour.

Le 13. Arkitmur.

Le 14. Eltchy Timur Can, qui vint trouver Tamerlan, & demeura dans fa Cour jusqu'à la mort de ce Prince. Aprés quoy il retourna à Oloughyurt, où il monta sur le Trône en 1405.

Le 15. Waltay Can qui descendoit en ligne directe du Prince Articbouga qua-

triéme fils de Tulican.

Le 16. Orday fils d'Orday fils de Melic Timur.

Le 17. & dernier fut Aday fils d'Armitmut. Ces deux derniers Cans demeurerent dans l'obscurité; de sorte qu'ils sont regardez comme leur grand ayeul Articbouga, dont ils descendoient & qui ne fut jamais au nombre des Cans.

Depuis ce tems-là l'on n'entendit plus parler à Oloughyurt des Princes descendans de Genghizcan. Il n'y eut que ceux qui descendoient de Coublay, & qui resterent Rois de la Chine, dont on ait entendu parler. Les Princes de la posterité de Hulacou Can, Rois de la Corassan, de la Perse & des Indes, ont aussi fait quelque bruit. Ceux-cy pousserent leurs conquêtes jusqu'au détroit d'Anyan aux extrémitez de l'Orient. Comme on le va voir dans l'Histoire de Hulacou Can, sils de Tuli.

## HISTOIRE

De Hulacou Can, second fils de Tuli & de sa posterité.

L ORSQUE Mangoucan a fils aîné de Tuli fut élevé à l'Empire à Oloughyurt aprés la mort de Keyouc Can fils d'Ocai, il envoya le Prince Hulacou fon frere dans la Perse pour y regner en sa place en qualité de Gouverneur general, s'en réservant seulement la Souveraineté à titre d'honneur. Hulacou étant atrivé dans son Gouvernement en 1250. sy reçut des Requêtes qu'on lui en présenta contre le Calife Abasside Mustafim Billah. Sur les plaintes qu'on lui en fir,

a Il faut dire Mangou Caan, & remarquer que ceux qui ont succede à Octas ont eu comme lui le ritre de Caan, c'est-à dire Can des Cans.

& particulierement sur celles du grand Astronome Nasireddin Tousi, qui mécontent de ce Calife s'étoir retiré en Perse, il prit la résolution de porter la guerre en Chaldée pour punir Mustasim Billah des maux qui la voit causez. Pour cet effet, il envoya demander du secours à son frere Mangou Can, & lors qu'il en eut reçû; il se mit en marche vers les païs d'Occident, à la tête de trois cent mille Tartares, & arriva devant Bagdad, Il en sorma le siege, & s'étant bien-tôt rendu maître de cette Ville. Il sit mourir Mustasim Billah dernier des Califes Abassides, & détrussit entierement leur race en 1138.

Aprés cette expédition, il alla en Syrie, Il en prit toutes les Villes. Enfuite, il passa dans l'Anatolie qu'il conquir, à dont il donna le Gouvernement à Azzeddin Pervané. Il fit mourir le Visir Seiseddin Toucthy, & mit à sa place le docte Schamseddin Mehemed Jouini Auteur de l'Histoire de Genghizcan, intitulée Gebankuscha, & lui donna pour Lieutenant son frere Aladin Atalmulc. Aprés de si belles conquêtes, & aprés avoir régné pendant quinze années, dans la Perse, la Syrie, la Mesopotamie, la Chaldée & l'Anatolie, Hulacou Can mourut en 1265.

DE GENGHIZCAN.

Abaca Can son fils lui succèda, & monta sur le Trône par l'ordre de Coublay Can son oncle. Il donna bataille à Berexé Can Roy de Capschac son cousin, fils de Touschi, qui étoit en guerre contre Hulacou son pere, & qui s'étoit avancé jusqu'à Constantinople. Il batti Berexé, & régna 16. ans, avec beaucoup de gloire & de puissance. Puis il moutut en 1281.

Le 2. fuccesseur sut Nicouder, autrement nommé Ahmed Can frere d'Abaca . & fils de Hulacou. Il embrassa la Religion Mahometane; régna 2. ans & trois

mois, & mourat en 1284.

Le 3. Argouncan fils d'Abaca Can. Il fit mourir le grand Visir Chamseddin Jouiny qui avoit servi l'Etat sous quatre régnes, & il mourut lui-même aprés avoir régné sept ans. L'an de grace 1291.

Le 4. Ghendgiatou frere d'Argoun, & fils d'Abaca Can. Il ne régna que 4. années, parce qu'il fut tué par Baydou

Can fon cousin; l'an 1295.

Le 5. Baydou Can fils de Tragay fils de Hulacou Can. Il mourut dans la

même année 1295.

Le 6. le Sultan Mahmoud Gazan Can fils d'Argoun fils d'Abaca fils de Hulacou. Il fit du bruit & mourut en 1303. aprés huit ans de regne, Le 7. Oladgiaytou Sultan Mehemed Codabendé frete de Gazan; fous son regne fut achevée l'Histoire intitulée, Tarish Gazany, dont l'Auteur est Fadlallah, & que mon fils a traduite en 1690, CePrince bâtit la ville deSoltanya en Perfe, où il établit sa demeure, & où il mourut l'an 1317. aprés avoir sait de beaux exploits & regné pendant quatorze ans.

Le 8. le Grand Sultan Aboufayd Behadeur Can fils de Codabendé. Il s'est rendu recommandable par sa valeur & sa magnificence. Il a regné vingt années, & il est mort en 1335. Il a été inhumé auprés de son pere Codabendé sous le beau dôme de la Mosquée de Soltanya, dans lequel est écrit tout l'Alcoran en sculpture dorée. Après la mort de ce Grand Prince, la Monarchie des Mogols en Perse déperit & tomba en décadence. Les Princes & les Grands Seigneurs du Royaume se firent des Souverainetés de leurs Gouvernemens ; ils établirent des Cans de la race de Hulacou à titre d'honneur seulement, se reservant toute l'autorité. Nous trouvons les noms de huit Cans de la race de Genghizcan, qui regnerent aprés ceux là, mais qui furent Empereurs que de nom; car les Princes enfans d'Aboufayd Can ne deDE GENGHISCAN. 521 neurerent point à Soltanya. Ils fe firent la guerre les uns aux autres, & furent affujetis par les Ilcaniens dons lle fondateur fut Buzurk Hassan fils de Chéc Hufeyn Ghurcan, de la race de Genghizcan. Voicy les noms de ces huit Cans.

Le premier Arpacan fils d'Aly fils de BaydouCan fils de Tragay fils de Hulacou-Il ne regna qu'un an. 11 mourut en 1335.

Le 2. Mousa Can. Il monta sur le Trône en Azerbijane, où est stude la ville de Soltanya, bâtie par Codabendé. Mais Buzurk hassanéleva en même-tems à l'Empire un Prince de la race de Hulacou, appellé Mehemed, qui attaqua Mousacan auquel s'étoir joint Alyschah autre Can de la race de Hulacou. Alyschah fut tué & Mousa mis en suite. Mehemed lui sit ensuite couper la tête par le secours de Buzurk Hassan en 1336.

Le 3. Mehemed Can que d'autres appellent Mahmoud; il étoit fils de Magiouny, fi's d'Amoudgin, fils de Hulacou Can. Il regna aprés la mort d'Aly,

& mourut en 1337.

Le 4. Tagur Can, qui étant héritier présomptif de l'Empire, s'enfuit dans le pais de Mazendran.

Le 5. Bouca Timur Can.

Le 6. la Princesse fille de Mehemed

Can appellée Chahzadé Chahibex Catum Elle épousa un Prince de la race de Hulacou, & lui défera le titre de Can, en 1338.

Le 7. Soliman Can, fils de Mehemed fils de Sanxi fils d'Ahmed que d'autres ont appellé Chimed fils de Hulacou Can, époux de Chahizadé Chahibex Catun.

Le 8. Dgehan Timur Can fils d'Alatyanky fils de Reïatany Can de la race

de Hulacou.

Aprés cela les Cans furent abolis, & la Couronne de Perse passa à Melik Achraf fils de Timur Tach fils de Tchouban Visir d'Abousayd Can qui fut vaincu par Janybéc Empereur de Capschac. Cependant le gendre d'Emir Tchouban, appellé Burzurc Hassan fils de Chec Husein Gurcan fils d'Argoun n'étant que simple Béy, se rendit si puissant par la cession qu'il fit de sa femme Dilchadaga fille de l'Emir, qu'il répudia pour la donner au Sultan Aboufayd, que ce Canle fit fon favori, & lui donna le gouvernement de l'Anatolie; Haffan y fit si bien ses affaires, qu'aprés la mort du Sultan Buzurc il fe mit à la tête d'un grand party & se fit enfin Couronner Roy des Medes, & enfuite de Chaldée par la prise des villes de Bagdad, d'Hillé de Vaset & de Basra, qu'aDE GENGHISCAN. 525 voit possedées Melikachraf Tchoubanien. Il sut fondateur de la Dinastie des Ilcaniens.

Janibée Can de Caspchae laissa son fils Birdy Béy à Tauris; mais Birdy Béy retourna, en Capschae aprés la mort de son pere, qui arriva en 1349. comme on l'a dit cy-devant dans l'Histoire des Empereurs de Capschae. Il laissa d'Azerbijane au Sultan Avis fils de Buzurc Hasan dont Dilschadaga étoit la mere.

Ce Sultan tua le rebelle Ahmardgic, & reprit les villes de Tauris, Selmas, Soltanya, Ardeville, Coy, Diarbenit & Chiroüan. Enfuite ayant partagé ses Etats à ses quatre enfans, il mourut en 1375.

Huseyn fils d'Avis, sut installé après la mort de son pere, mais la saction de son frere Áhmed lui ôta la vie.

Ahmed autre fils d'Avis, aprés avoir reçu bien des secours de Cara Mehemed Turcoman sondateur de la Monarchie des Moutons noirs Cara Coinlu. Ce Cara Mehemed le sit mourir lui & ses enfans, l'an de grace 1410. Ainst sinit la race des Ilcaniens. Ensuite Tamerlan chassa de Tauris les Princes des Moutons noirs en 1388.

Telle fut la fin des descendans de Hu-

J24 HISTOIRE
lacou Can dans le Royaume de Perfe, aprés lesquels Tamerlan qui prétendoir descendre de la posterité de Genghizcan, à la cinquiéme filiation, étant issu par les femmes du Prince Caraschar Nevian,dont sont venus les Princes de la maison de Berlas, illustres dans la Transoxiane. Tamerlan étoit neveu de Hadgi Berlas, héritier de cette maison, qui étoit la quatriéme tribu des Turcs Orientaux. Tamerlan, dis-je, se rendit maître absolu, & se successeure abolirent dans la Perse, le nom & la puissance des Cans issus de Genghizcan.



#### 717 CHOVERD (CHOVERD) (CHOVERD) CEROVERD (CEROVERD) (CEROVERD)

### ABREGE'

De la Vie des Auteurs dont on a tiré l'Histoire de Genghizean.

A Bulcair Auteur Turc, mort en l'an de grace 1554. Hegire 962. Il a composé une Histoire des Ottomans , intiulée Fatab Naméfy Taouaric Al Ofman , elle est in quarto à la Biblioteque du Roy, numero 1314 ou 1499. La Préface de cette Histoire est un Poeme historique contenant 386. distiches, chacun de cinq pieds & demi de la mesure Mufiay-lon, Muftaylon faylon : c'est l'Auteur dont on s'est servi pour faire le plan de l'Histoire de Genghizean s mais comme il n'est pas assés ample pour donner cette Histoire entiere, on a traduit plusieurs autres Auteurs qui ont écrit ex prefesse l'Histoire de Genghizean, & qui seront marqués ciaprés dans leur rang. Cet Auteur eft auffi appelle Tafchkuprizade, & auffi Moulla Abulcair Ahmed , fils de Mustafa , fils de Tasch Kupri. Il a composé plufieurs Ouvrages fur toutes fortes de Sciences, & entr'autres une Enciclopedie où il y a 150. especes de Sciences. Il est l'Auteur de l'Histoire des Sçavans Turcs & Arabes qui ont fleuri sous les Ottomans, intitule Alchacaic annamania , & auffi l'Histoire Chro. . nologique Universelle, qui a pour titre Naova. diralachar. Il y a un autre Abulcair Cazuini qui a écrit l'Histoire d'Olman troisiéme Calife aprés Mahomet ; mais il n'est pas du nombre des Augeurs qui ont fait mention de Genghizcan.

Abulfeda. Get Auteur étoit Prince Souverain

Abregé de l'Histoire de Hama en Syrie, son nom au tong est le Sultan Almalic Almunya Amadaddin- Aboulfeda Ismael fils de Malic Alafdal Nouraddin Aly fils de Jumaladdin Mahmaud fils d'Omar, fils de Schahinschah, fils d'Ayoub de la Maison des Ayoubites, mort en l'an de grace 1331. Hegire 712. Son Livre eft une Geographie, intitulée Taconim Albuldun. Il y marque qu'il a lu les Livres de Geographie, composés par les Arabes, & qu'il n'y a pas trouvé dequoi se satis-. faire. Par exemple , Ibni Hancal qui est le plus habile, ne marque pas la veritable prononciation des noms propres des Villes, ni leurs longitudes & latitudes, en forte que le lecteur ignore leur nom & leur climat. Alfcherifalidrify ( appelle en France l'Arabe de Nubie ) ne satisfait pas davantage fur ces points; non plus que Bin courdadebé , ni les Livres de Zidge , ou Ephemerides. Ceux qui ont eu soin de mettre la veritable prononciation des noms, comme Kitabalanfab par Samaany. Almufchtarac par Tacus Hamavi. Mazilalirtyabe & Kitabalfaïfal n'ont pas donné les longitudes ni les latitudes. Tellement que l'on ignore la situation des Païs & des Villes. C'est ce qui m'a obligé, dit Abulfeda, à réunir dans certe Geographie ce qui étoit dispersé dans tous ces Auteurs, fans pourtant pretendre rapporter toutes les Villes du monde ni même la plus grande parrie; parce que tous les Livres qui ont été composés sur cette Science, n'en contiennent qu'un fort petit nombre. Par exemple, le Royaume de la Chine, dont les Arabes ne font la description que de fort pen de Villes , ils n'en marquent même ny la prononciation ny la fituation, non plus que les Empires des Indes, de Bulgarie, de Circassie, de Moscovie, de Russie, de Siberie, de Pologne, de Valaquie, ny les Païs d'Europe depuis le Bosphote

des Auteurs de Genghizcan: de Thrace, qu'ils appellent Alcalige Alconstantini. jusqu'à l'Ocean Occidental, où il y a de grands & vastes Royaumes dont les noms & les histoires sont inconnus aux Arabes. Ainsi que le pars des Negres d'Afrique du côté du Midy, comme l'Abissinie ou Ethyopie, le Zanguebar qu'on appelle Zendge, la Nubie, Tecrour, Zayla, les Arabes n'en ont presque rien dit , ils n'ont marqué dans leurs livres que les pais Mahometans. Cependant , comme dit le Proverbe, il vaut mieux sçavoir une partie que d'ignorer le tout , bien loin d'abandonner le tout, parce qu'on ne sçait pas le tout. Abulfeda a disposé son Livre par tables Geographiques, comme sont les tables de Medecine de Bingezla. Il a décrit dans la Préface l'état de la terre en general, les Royaumes, les Provinces, & les Mers. Il a rapporté 624. Pais, outre ceux qui font marqués dans les tables, felon l'ordre des Climats de Ptolomée-Il donne la veritable prononciation des noms des Villes. Leur longitude & latitude ; le nom des Auteurs dont il a tiré ce qu'il marque au sujet de chaque Ville; le nom de la Province dont elle est ; & une perite description de cette même Ville. Ensuite il a été commenté, & traduit en Turc par Sipahi Zadé, & dédié au Sulran Amurat III. Abulfeda a austi composé une Histoire Chronologique en deux volumes appellee Monttafarfy Acharalbafchar. Son manuscrit est à la Bibliotheque du Roy n. 734. Abulfarage eft l'Auteur du Livre des Dynasties.

Abuljarage ell i Aucui du Lyre des Dynatics, Son nom et Almafrian Margigiorius Abulfarage Binalhakim Haroun Almalaty. Son Livic et inituité Alzayl à las Tarie Moutiface, raddoual, c'elt-3-dire, supplement à l'abbregé de l'Histoire Chronologique des Dynatics, Il étoir chrético Jacobite de la ville de Malatia, en Cappadoce. Il est en langue Ajabe, & dif-

Abrege de l'Histoire des Auteurs. tribué en dix chapitres, qui font autant de Dynasties en cet ordre. 1. Dynasties des Saints depuis Adam le premier homme, 2. Des Juges d'Israël 3. des Rois d'Israël 4. des Rois Chaldéens. 5. des Rois Mages. 6. des anciens Rois Grecs Idolâtres. 7. des Rois Romains Latins. 8, des Empereurs Grees Chrétiens. 9. des Rois Arabes Mahomerans. 10. des Rois Mogols. Il n'est pas ailé de marquer précisement l'année de sa naissance, ny de sa mort. On sçait seulement qu'il a fini son Histoire sous le regne d'Argoun Can arriere petit fils de Genghizcan. Le manuscrit des Dynasties est à la Biblioteque du Roy n. 738. Il a été traduit en latin par Pococquius Anglois, & imprimé en l'an de grace 1663.

Abou Muflim. Il estausti appellé Gazy Marouky. Cest-à-dire le guerrier de Merou, so Livre qui este nu Turc, a pour titre Kisiab Aboun Muflim maban qui signifie le livre d'Abou Muflim me à Mahan. Mahan est une ville deCorasiane située à 37. degrés 30. minutes de latitude & à 95. d. 30. m. de longitude. Il éroit homme de guerre, & il rendit de grands services à Aboulabbas. Sessibah h, mais ec Calife par raison d'Euze le sit mourir. Le livre est en 4. volumes in folio

dans la Biblioteque du Roy n. 1294.

Adnane. C'est Magededdin Mehemed Adnane. Son Livre est intrulé Tarikh Turquessan. Turquestan, des nations Turques & Tattares, & des raretes de ces pass. Il est dedic à Toctmac Can Roi de la Chine.

Ahmed Bin Azabícha voyés cy-aprés Arab-Ichah.

Alfaras est un Geographe cité dans Abulfeda.
Allubab est une Geographie citée dans Abulfeda.

Almakive :

ľc

11

des Anteurs de Genghizcan. Almakine, ou Almacine. C'est Alschec Almakine Georgios, fils d'Alamid Abou Elias fils d' Abylmakarim fils d' Abittib Chrétien. Son Livic cit intitule Tarikhalmuslimin, c'est-à-dire histoire Saracenique, c'est un extrait de l'histoire du Tabary, & de celle d'Armouny. Il y traite de la vie de Mahomet le faux Prophete des Califes ses successeurs, & des autres Rois qui regnoient pendant le temps de ces Califes jusques à Malic Azzehir Rucneddin Bay barle Roy d'Egypte, & il finit au regne des Atabece en Egypte. Il y a un Manuscrit à la Biblioreque du Roy n. 740. qui semble être la premiere partie de l'Histoire universelle dont celle-cy qui a été traduite par Erpennius est la seconde:

Alzouschtchy. Voyez cy-après Couschtchy. A la Joüini. Voyes cy après Joüini.

Amadeddin c'est le même que Binketir. Atalmulc. Voyés cy-aprés Jouini.

Béixavi. C'eftle Cadi Nasiraddin Abdallah Bin Omar Albeixavi Mort en l'an de grace 1299. Hegire 699. Son livre a pour tire Nizam Attavarikh & fignisse l'ordre des Histoires chronologiques, il l'a composte en langue Perfane. Il etoit Cadi, c'est-à-dire Juge, il a traité de la plipart des Souverains de l'Asse, & parziculierement des anciens Mogols, il est à la Biblioreque du Roy. n. 1513. Il a été apporté du Levant par mon sil.

Bin Abballatif. C'est l'Emir Tabya fla A'Abballatif Alcasbini Alfchiai mort en l'an de grace 1532. Hegire 560. Son Livre est en Pertan, & se nomme Lubbattavarith, c'est-àdire la moëlle ou subhance des Histoires que l'on prononce en France par corruption Lebraria. Il suivoit la scéch des Schiais, c'est-à-dire celle que les Persans professent. Il traite de l'Histoire que les Persans professent. Il traite de l'Histoire generale d'Asie en abregé, il sinit par le regne de Schah Ismael Screvi sils de Schec Hivlar, Ismael sur couronné Roy de Perfe, en l'an de grace 1514. L'Auteur acheva son Ouvrage en 1541. & mournt en 1552. en la ville de Casbin où il étoit né. Son Maunsterie est à la Biblioreque du Roy. n. 1499. Il a été traduit en latin par M. Gomin & M. Thevenot l'oncle l'a stit imprimer.

Binaloñardy. Cest Zeinaddin Omar Bin Almouzassa Higire 760. Cet Auteur Arabe a traité
de la Geographie qu'il a extraite de divers Auteurs Ocientaux. Son Livre est intitude & Ameridartiagyaib. Cest-à-dire perle admirable. En
un volume in quarto. Il traite des sept climats
de Prolomée & des rarcetes qui s'y trouvent, des
mineraux, plantes & animaux, il y a dedans une
Mappemonde Geographique à la mainere des
Orientaux. Il a été traduit en Turc, & dedité à
Mit Olman fils d'Eskender Pacha I les dans la
Biblioteque de M. Colbert. Il a été apporté du

Levant par mon fils.

Bin Arabsebah. C'est Alfadel Abmed Bin Arabsebah. C'est Alfadel Abmed Bin Arabsebah. Henbelite morten l'an de grace 1431. Hegice 354. Cèt Auteur étoig Arabe Mahometan, natif do Damas. Il a écrit la vie de Tarmetlan, que le doste M. Vatier Professeur au College Royal, oncle de M. Boivin aussi Professeur au College Royal en langue Greque, a traduit d'Arabe en François, & a fait imprimer à Paris en 1658 Ce Livre a pour titre Adjaish Almacdour Fy Naonaib ou Albar Timour. C'est-à-dire les merveilles de la préedstination touchant les Reaux de la vie de Tametlan Quoique cet Historien force par la verité air dit de belles choses de Tamerlan ausgier des conquêtes; sependant il

des Auteurs de Genghizcan. a rempli fon Livre d'injures contre ce conquerant en haine de ce qu'il a fait fouler aux pieds de ses chevaux tout le peuple de Damas sa patrie. Ces calomnies neanmoins n'ont servi qu'àrelever la gloire du vainqueur. Le Persan Scherefeddin Tezdy qui a été temoin oculaite des exploits de Tarmerlan, en a fait l'histoire en sa propre langue , & a écrit d'un stile éloquent , les faits de ce grand Capiraine en forme de Journal; de maniere qu'il a délabulé le public des préventions que celui-ci avoit inspirées contre son Prince, en quoi il s'est acquis une estime universelle.

Cependant ce Livre de Bin Arabschah eft d un trés beau stile Arabe, trés énergique & en per'odes rimées selon l'éloquence des Arabes. Iil y en a un beau manuscrit dans la Biblioteque du Roy apporté par M. Paul Lucas, celebre voyageur. Bin Ayas. Voyes Mehemed Bin Ayas.

Bin Calican. C'est le Cady Schamseddin Aboulabbas Ahmed Bin Mehemed Albarmaky Alarbely Alchafay, mort en l'au de grace 1281. Heg. 681. Il a composé en Arabe le Livre intitulé Ouafiat à la Ayan, la mort des hommes illustres dont il fait l'Histoire. Il étoit natif de la ville d'Arbele en Affyrie, & fut fait Cadi du Grand Caire, il failoit profession de la secte des Chafaytes qui est l'une des quatre estimées Ortodoxes par les Sunnis Mahometans : sa charge de Cadi l'occupa tellement qu'il ne put achever son Livre, mais plusieurs Doctes personnages y ont fait des supplémens, car celui-cy n'ayant parlé que de 846. Hommes illustres, les uns y en ont ajouté 30. d'autres 60. & d'autres 137. comme Haronbi. Bin Aibec. Bin Habib Halaby & autres.

Bin Cavindeschah, Voyes Mirconde.

Bin Courdadebé. C'est Abdallah fils de Courdadebé. Son Livre est une Geographie intitu32 Abrege de l'Histoire

lée, Almafalie Du Almamalie. C'est-à-dirg Routtes & Empires. Il y marque les distances icineraires d'une ville à une autre. Les revenus de l'Yrac & d'aurres Provinces, & les dépenses que le Prince est obligé d'y faire; il a outre cela composé un Livre d'Histoire dont Mafaudi fair un bel éloge dans son Livre Murouge Addahab, il est cité dans Abulieda. Et est mort l'an de grace 212, Hegire; 200.

Bin Fadlallah. Voyes Kirmani.

Bin Houeal. Geographe cité dans Abulfeda, Son Livre tapporte un grand nombre de Villamais il u-enigne pas la véritable prononciation des noms, ce qui le rend obscur. Il a pour titre Almafalie ou Almamalie Routres & Empires.

Bin Ketir Dimischqui. C'est Historien Alimam Alhasiz Amadedain Abulscha Ismail Por Omar mort en l'an de grace 1372. Hegire 774. Son Livre appellé Albydaya on Amyhaya Firarie, c'est-à-dire le commencement & la sin des Chroniques, est une Historie en dix volumes diviste par millenaires; elle va jusques à l'an de l'Hegire 738, qui est l'and est est 1370.

Plusieurs Sçavans out fait des commentaires à ce Livre comme Bin Schahna; Alainy: Al-barzali. Bin Hagiar, & Bin Dilschad.

Bin Keir Fargani. Celt Mehamed Bin Keir Alfargani. Le Livre a pour titre Alfafoul Airalatin. Celt-à-dite les trenne Chapitres. Il traite des mouvemens des Cieux & de la Geographie. Il a été traduit par le squant Golius Hollandois qui l'a intitulé E lementa Afronomiea imprimé à Ainsterdam en l'an de grace 1669. L'Auteur vivoit au tens d'Almamon Galie, lequel est motr l'an de grace 833,-Ce même Auteur a fait un autre Livre sur le Planisphez qui a pour titre Almouhavrar Alkami! Fiasalishahkora, Mais' celui qui est cité dans cette tassibhahkora, Mais' celui qui est cité dans cette

des Auteurs de Genghizean. 333 Histoire de Genghizean est celui qui a été traduit par Golius.

Bin Moucaffa. Cet Auteur a traduit de langue Pahlavi qui est l'ancien Persan en langue Arabe, l'Histoire des anciens Perses ou Tarie Alfourse sous le titre de Schahnamé sur lequel Arabe de Bin Moucaffa a été fait le celebre Poëme Persan de 64000. dystiques de Firdeoussy, dédié au Sultan Mahmoud Subustekin Royle Perle, commeil est marqué dans le Livre de Masaoudy appellé Muronge Addahab. Ou les prez d'or.

Bin Muftaoufy. Voyes Hamdallah.

Bin Say'd Carnaty, 'Celt Aboulhajan Noureddin Ali fils de Mouja fils de Saide de Grenade. Son Livre initiulé Almougarrab By Mahhafin Abel Almagrib. C'elt-à-dire è loge des peuples d'Afrique, eft en quinze volumes. Il a compolé une Histoire de Maroc fous le titre de Al anis Almoutrib Roüad Aleartas. Fi Acbar Abelalma grib. ou BunianMadinatfra II est cité dans Abulfeda comme ayant traité de Cambalec, qui est la même ville que Pequin de la Chine.

Bin Schahna. C'est Moubbib Addin Abiluelid Ibrahim Bin Mehemed Ibnal Achabhna natif d'Alep mort en l'an de grace 1478. Hegire 881. Il a compose une Histoire universelle Sous le titre de Ronad Almanadir Fy Ilmalaonail ou Alaonakhir. Les Jardins de belle veile sur la science des Anciens & des Modernes. Il traite de la création du Monde, & de l'Histoire depuis Adam jusques à l'Hegire, & continue jusques à l'an de grace 1403, Hegire 806. & il marque les prodiges qui doivent arriver avant le jour du Jugement. Il a fait un autre livre de Droit intitule, Lifan Alhouccam Fymarifat Alahheam. C'est-à-dire la langue des Juges sur la connoissance des Arrêts. Ce dernier livre est à la Biblioteque du Roy n. 612. & c'eft celui Yy iii

Abrege de l'Hiftoire.

qui eft cité dans cette Histoirede Gengbizenn: Birowni. C'est AbiRibban MehemedBin Ahmedi Albirouni Alcarismi Son Livre traite de Mathematique & d'Aftronomie , & est intitulé Canoun Almafaoudi, c'est-à-dire le canon Masaoudien, ainsi nommé parce qu'il l'a dédié au Sultan Masaoud fils de Mahmoud Subuctekine Roy de Perse l'an de grace 1039. Hegire 431. Cest un des plus amples Ouvrages sur cette matiere. Il a ausii compole un autre Livre où il refure & condamne absolument les Talismans, la Magie, les Conjurations & les Prédictions des Almanacs, ce dernier a pour titre Adeiaib Attabiaja ou Algaraib Affananya , c'est-à-dire les merveilles de la Nature & de l'Art. Il eft cité par Abulfeda fous le nom de Canoun Almafaoudi.

Caschi. C'est Chamseddin Mehemed Alcaschi, natif de Cachan en Perse, son Histoireen vers Persans a pour titre Tarikh Gazancan. elle traire de l'Histoire de Gazan Can descendant de Genghizcan.

Cavendeschah. Voyes Mirconde.

Cazvini , ou Castini , c'est Zacaria Bin Mebemed Bin Mahhmoud Alcouft Alcazvini. Son Livre eft intitule, Adgiaib Almacloucat, c'eftà-dire les merveilles des creatures, & est en langue Arabe. Il traite de l'Histoire Naturelle, des proprietés des Animaux , des Vegetaux & Mineraux , ainsi que des Eaux , des Esprits Aeriens, des Fées, des Genies & des Tahlmans; mais pour refuter les Rabins des Juifs. Son Ouvrage est fort estimé en Orient. Il a été, traduit d'Arabe en Turc, il est à la Biblioteque du Roy n. 1346. Il y a encore un autre Cazvini qui est le même qu'Abdellatif Auteur du Livre appellé Lubbattavarie, marqué cy-devant. Il est cité par Golius dans ses nottes sur Alfargani pages 4. 5. 6. & 22.

des Auteurs de Genghizcan. Scherefeddin Yezdy. C'est le docte Moulla Scherefeddin Aly , natif d'Yezde en Perle , mort en l'an de grace 1446. Hegire 850. Il a composé le Journal de Tamerlan en Persan intitule Zafarnamé Emir Timur Gourcan, c'està-dire Histoire des conquêtes du Prince Timur gendre de Can, il l'a mis aujour à Schiraz, & l'a dédié au Mirza Ibrahim Ben Harage, l'ayant achevé l'an de grace 1424. Hegire 828. Il y a marqué une datte fort ingenieuse en ces mots Kelam Sounnifa Fy Schiraze, c'est à-dire discours composé à Schiraze; mais dont les Lettres numeraires étant additionnées produisent le nombre de 828, qui est la datte du Livre. Son éloge a été fait par Condemir dans le Livre intitulé Habiba Buyar. Il le prefere à tous les Auteurs qui ont traité de l'Histoire des Mogols & des Tartares, tant pour la finesse de la langue Persane que pour la force de ses expressions & la beauté de son style. Les routes y font exactement décrites, & il peut beaucoup éclaireir la Geographie de ces païs. Il a été traduit en Turc par Hafiz Mehemed Bin Ahmed Alagemi. Cet Auteur avoit deja compolé un premier volume sous le titre de Moucaddamay Zafarnamé, c'est-à-dire avant propos du livre des Conquêtes. Ce Moucaddama contient la defcription des Oulous, c'est-à-dire des Tribus & familles Mogoles de la domination de Zagatay Can fils 'de Genghizcan, 11 y a ausli un Supplement composé par Tadge Assilgian ache-

la Biblioteque du Roy, n. 1508. 2 été traduit en françois par mon fils. Scherif Edrifi. C'ett le Cherif Mehemed Bin Mehemed Alidrifi - Affafy Asfacali. Il étoit de

vé en l'an de grace 1410. Hegire 813. contenant l'Histoire de Scharoc fils de Tamerlan & celle de son fils Ouloug Bex. Ce Livre qui est dans la race du faux Prophete Mahomet de la branche de Hasan & des Edrifites , de la Secte des Sofis ou Theologiens Mystiches, & il étoit habitant de Sicile en l'an de grace 1153. Hegire 448. Son Livre est une Geographie intitulee Nouzhat Almuschtac Fy Iftirac Alafac. C'est-à dire le divernissement des curieux sur la division de la Terre en Royaumes, Il y marque les distances itineraires par milles, & par lieuës, suivant l'ordre des sept Climats de Ptolomée. Roger Roy de Sicile lui ordonna de le composer. Il a été traduit d'Arabe en latin par Gabriel Sionita Maronite Interprete du Roy, & Professeur au College Royal, qui aidé de son collegue Jean Helronita ont intitule leur Ouvrage, Geographia Nubiensis, ne connoissant ny le nom ny la patrie de l'Auteur. C'est plutôz le Livre de Roger premier, les deux traducteurs Maronites ont cru que l'Auteur étoit chrétien ; mais Calarbon autrefois Bibliotequaire du Roy & les autres Scavants ont soutenu qu'il étoit Mahometan. L'imprimé est plein de fautes, parce que les points des lettres Arabes ne sont pas appolés à propos, tellement que l'on n'est pas certain de la veritable prononciation de noms des Villes qui y sont contenuës. L'Auteur est nomme ailleurs Abouabdallah Mehemed Bin Mehemed Bin Abdallah Bin Emir Almoumenin Idris. Schieardus. Quoique cet Auteur ne foit pas

Schiesadus. Quoique est Auteur ne tou pas Oriental, cependant nous le mettons ici parmi les Auteurs Orientaux comme traducteur du Livre intitult. Tavic Beni Adem, c'est-à-dire Histoire des enfans d'Adam. Mare Taler de la ville d'Ulm en Allemagne, dans la guerre qu'il y avoit de fon tens, dans la haute Hongrie contre les Tures, y'étoit trouvé au pillage du Château de Filce pris autressois sur les Chritiens, & comme il étoit aussi-bien homme de lettres que d'épée, il fit cas d'un Manuscrit Turc & Arabe qu'il trouva dans la Mosquée principale de cette Place intitulé Taric Beni Adem. Comme il (çavoit la langue Turque, il traduifit ce qu'il y avoit de Turc dans le Manuscrit, & se servit pour traduire l'Arabe d'un Ture du païs qui leavoit cette langue, ce qui pourtant ne le contenta pas, parce que voulant dédier ce Manuscrit à l'Empereur avec quelques notes fur l'Histoire qui y est contenuë, il differa son dessein jusques à son recour en son païs, & il rencontra à Tubinge un Professeut en langue Hebraïque nommé Guillaume Schicard avec lequel il travailla suel'érudition du Manuscrit interpreté, c'étoit un papier fort ample de Genealogies en Turc & en Arabe, qui contenoit l'Histoire des principales Familles d'Orient depuis Adam jusques aux derniers Rois Persans, Mogols & Tartares. Ce papier étoit en rouleau, comme ceux que les Latins appelloient autresfois Volumen, & que les Arabes appellent encore à présent Toumar, dont peut être a été formé le nom de Tome : Ainsi que l'on voit à présent les traités de paix entre les Ottomans & la France. Tellement que l'on peut dire que le Manuscrit appelle Taric Beni Adam a eu trois interpretes, sçavoir Marc Taler , le Turc qui lui interpreta l'Arabe , & Guillaume Schicard plus sçavant que les deux premiers.

Condinir. C'elt Caïaleddin Bin Houmann Addin. Son Livre initiule Habbuffuyar Fy Afrad Albafebar, c'elt à-dire le cutieux des vies des Hommes illustres, est une Histoire qu'il a extraite de celle que son pere Mirconde a composée, initiulée Raoux & Affasa, à laquelle il a Lit des augmentations. Il a dédié son Livre au Secretaire d'Etat du Roy de Perse Schab

Ilmaël Scfevi, qui se nommoit Habibullah ? & donna à cause de cela au Livre le nom de Habib en l'an de grace 1508. Hegige 927. sous le regne de Louis X I I. Il est Auteur d'une autre Histoire qui a pour titre Coulassat Alachar , ou la crême des Histoires. C'est dans la troifieme partie du Livre Habib affuyar qu'il traite des Empereurs Mogols & Tartares de Genghizcan & de ses enfans. Il est distribué en trois gros volumes , & est fort estimé dans le Levant. Le Manuscrit est dans la Biblioteque du docte M.

Condany. C'eft le Cadi Aby Abdallah Mehemed Bin Salama Bin Cadar Alcouday. Son Livre eft intitule, Ayoun Almanrif. Les fontaines des Sciences. C'est une Histoire Chronologique universelle, qui traite des Prophetes, des Califes, des Rois & des Princes, & finit aux Califes Fatimites. Ilest mort l'an de grace 1062. Hegire 454. Il a fait une autre Histoire d'Egypte, mais c'est à l'occasion de la premiere qu'il est cité dans ce Livre de Genghizcan. Il y a un autre Coudaay Auteur du Livre d'Histoire intitule Toubhfat Alcadim; mais ce n'est pas de lui que nous parlons.

Couschtchy. C'est Hafiz Mehemed Bin Ali Alconchtchi L'Oiseleur. Son Livre est intitule Tarith Khitsi Histoire Chronologique de la Chine. C'est un extrait de l'Histoire du Turquestan dont l'Auteur est Adnane marqué cy-dessus. Il a austi composé un Livre d'Astronomie intitu-

le Rifalalat Hifab ou Hayat.

Dgouthi voyes Jouini,

Renaudot.

Din an Alinscha. C'est un recueil de lettres missives en Turc. Il y en a dans toutes les langues Orientales. Le Sçavant qui l'a mis au jour à Constantinople l'a fempli de tant de lettres écrites à differents Seigneurs & Officiers de l'Emdes Auteurs de Genghizean. 339 pire Ottoman fur diverses affaires, qu'il y avoir peu de gens, au tems qu'il parut qui ne se crussent non seulement un grand nombre de il contient non seulement un grand nombre de Lettres missives, mais encore quantité d'Actes de Justice & du Barreau, qui peuvent être utiles dans le commerce du monde. Hest dans la Bi-

blioteque de M. Colbert.

Fadlallah. C'est Coja Rasobid Addin Fadlallah Vifir fils d'Abulcair Arraschide Attabib Albamadani. Son Livre est intitule Taric Mobarec Gazani. C'est-à dire Histoire Auguste de Gazan, dédié au Sultan Gazan Can fils d'Argoun Can, qui regnoit alors en Perse, & tenoit sa Cour à Tauris, Gazan étoit fils d'Argoun fils de Hulacou petit fils de Genghizcan. Du tems de ce Prince, on ne sçavoit presque l'Histoire des anciens Mogols que par tradition, & l'on ne seroit jamais venu à bout d'en faire un Livre suivi, si un vieux Capitaine Mogolappelle Poulad Dgin Kesane n'eut employe un long-tems à chercher parmi les Nations Orientales & Septentrionales d'Asse, des mémoires des Faits de ces Mogols & Tartares, & des Victoires remportées par Genghizcan leur premier Empereur. Ce Poulad en fit un recueil qu'il préfenta à Gazan Can, lequel le mit entre les mains de son Visir Fadlallah fils d'un Medecin de la ville de Hamadan en Perse, le plus sçavant Historiographe de son siecle, lequel en fit une suite d'Histoire l'an de grace 1294. & cet Auteur, dont le Manuscrit in folio envoyé de Constaneinople au Roy par l'illustre Ambassadeur M. de Guilleragues eft dans la Biblioteque de Sa Majesté, assure que c'est la premiere Histoire des anciens Mogols, qui ait été écrite en langue Persanne. Il a été traduit de Persan en Francois par mon fils, & cette traduction m'a été.

Abregé de l'Histoire

d'un grand secours pour la perfection de mon Livre. Voicy ce qu'en dit Hadgi Calfa dans le

Biblioteque Orientale.

Fadlallah Visir a composé en Persan une ample Histoire du Regne de Genghizean & de ses Enfans , intitulee Tamyattaouarith , c'eft à dire Recüeil des Chroniques. Il y a marque qu'aprés qu'il eut commencé à le mettre au net, le Sultan Gazan mourut au mois de Schaval l'an de l'Hegire 704. qui est l'an de grace 1304. & eut pour successeur le Sultan Mehemed Codabendé, Celui-ci lui ordonna de l'achever, de mettre son nom dans le titre, & d'y ajoûter la Description des Païs & des Villes Mogoles & de leuts habitans, ainsi que des Tribus & des Nations Tartares, qu'il ramassa tout ce qu'il trouva sur cette matiere dans les Histoires Chronologiques, qu'il lui donna des Commis qui étoient des gens de Lettres de diverses Nations, avec ordre de l'aider de leurs Livres & de leurs Plumes, II lui ordonna austi d'y ajoûter des Cartes de Geographie; en consequence de cet ordre, il écrivit dans le premier tome l'Histoire de Gen-. ghizcan & des Nations Mogoles & Tartares. Il marqua dans le second tome le tems de la mort d'un grand nombre de Princes de cette race. Et, dans le troisieme il a décrit la Geographie des . pais Tartares, Mogols & Tures, marquant l'Hiftoire de chaque Nation , selon qu'il l'a trouvé dans leurs Livres, fans y rien changer. Le premier contient donc ce qu'il a éctit au nom de Gazancan & par son ordre, qu'il a intitulé Tarickh Moubaree Gazani, qui comprend deux chapitres, l'un de l'Elevation de la puissance des Tutes & Tartares : & l'autre des Mogols , où est la Vie de Genghizean. Le second volume contient ce qu'il a écrit au nom & de l'ordre du Sultan Olagiaytou Mehemed Codabende; ce

des Auteurs de Genghizean.
qui comprend aufi deux Chapitres, l'un est l'Histoire de ce Codabendé, & l'autre a deux Schions, dont la premiere traite des Prophetes, des Califes, des Rois, & des Nations depuis Adam jusques à l'an 700. de l'Hegire: & la seconde est l'Histoire des Peuples de la Chine Septentrionale & Meridionale, de Cachemir, des Indes, des Litaghies, des Athées, & des Efrenge ou Europeans. Le troisième volume contient les Cartes de Geographie, & la Deletiption des Royaumes & des Villes: ce qui fait trois gros volumes. Le premier de ces trois est en la Bi-

pat mon fils, comme je l'ai deja dir.

Fargani. Voyez ci-devant Bin Ketir. Fironzabadi. C'est Magedoddin Mchemed Bin Yacoub Alfronzabadi Son Livre est un Dietionaire Arabe, initiulé Camous Allogha, c'est à dite l'Ocean de la langue Arabe en 60. volumes. Il est écrit au mois de Schaval, l'an de grace 1414. Hegire 817.

blioreque du Roy, & a été traduit en François

Hadgi Mehemed est un Auteur qui étoit Marchand, & qui est cité dans Rubtuquis.

Hamdallah, ou Binmustaons, c'est Hamdallah Bin Abibasir Bin almustaons, c'est Hamdallah Bin Abibasir Bin almustaons, al Cazvini, mort en l'an de grace 1149. Hegire 750. Son Livre est une Geographie historique, & historie naturelle en Persan, sous le titre de Nas hastone 100sb; la Recreation des cœurs. Il est divisé en une Présace, trois Chapitres & une Conclusion. La Présace est une Geographie, suivant les sept Climats de Polomée, Le premier Chapitre est un Discours sur la Vegetation des Plantes, sur les Mineraux & sur les Animaux. Le second traite de l'Homme. Le troissem des Villes & des Païs. Et la Conclusion traite des merveilles de la Nature. Il marque entre autres choses que la ville de Çalbin sa partie, est significant de la Nature.

ruée dans une fort belle Plaine, prés du Mont Alvende, non loin de la ville de Hamadan ap-Par's des anciens Parthes au trente-feptième degré de latitude. Il y en a qui veulent que c'eft l'Atfacie des anciens, bâtie par Afeky ou Affaces Roi des Parthes qui en fit la capitale de son Empire. Voyez les Notes de Golius sur Alfargani & Strabon livre 2. Il est à la Biblioteque du Roy N° 1510.

Hegarfen. C'eft Coja Hufain Efendi, furnomme Hegarfen , mort à Constantinople l'an de grace 1682. Il étoit ami des François. Il a écrit une Histoire en langue Turque, intitulée Tankih Tavaricmulouc, c'est à dire Extrait des Annales des Rois, e'est une histoire generale d'Asie, il la commença l'an de grace 1670. & l'acheva en 1672. Il y a extrait les Ouvrages de Maoulana Genabi Arabe, ceux du Perlan Mirconde, & plusieurs autres Orientaux, ainsi que de plusieurs Auteurs Grecs & Latins. Il y donne des Regles pour prendre les Longitudes & les Latitudes des Païs; il y explique la difference des Parasanges, des lienes & des milles. Son Livre est divisé en quatre parties; la premiere traite des anciens Perses & des Prolomées d'Egypte; la seconde des Califes; la troisième des Ottomans, & la quatriéme des Rois de toutes les Nations d'Afie. Il finit par une Description de la Chine, & ensuite de l'Amerique. Il a été traduit en François par mon fils.

fagut cité dans Golius. Voyez Yacout Hama-

vi ci-après.

Joüni. C'est Aladdin Asalmulc Ein Assabib Bahaddin Meband Aljoüni Annahbowy, mott en l'an de grace 1184. Hegire 683, Il est appellé le Réthoricien,& il excelloit dans les belles Lettres: Il est austi appellé Coja Atalmule: Il a composé son Livre en l'an de grace 1160. Sous le regne de Mangou Caan fils de Tulican fils de Genghizcan, lous le titre de Taric Gehanguscha. c'est à dire l'Histoire de la Conquête du Monde. Il y marque que le vrai Païs de Genghizean étoir fort étendu vers l'Orient & le Nord du côté du Desert de Tartarie; que le vrai Païs des Mogols avoit huit mois de chemin tant en longueur qu'en largeur ; que les divers Peuples qui l'habitoient étoient partagés en Tribus, appellées Mogoles, & qu'entre toutes ces Tribus, il n'y en avoit qu'une qui fût civilisée , à (çavoir celle de Niron Caïat, dont Genghizean fils de Pisouca fut le souverain aprés la mort de son pere. Il traite de l'Histoire de Genghizcan & de Hulacou Can son petit-fils, du regne des Rois Mogols, & des autres Rois de leur tems. Il est cité par Ouassaf au commencement de son Histoire Chronologique.

Kirmani , ou Bin Fadlallah. C'est Schahabeddin Ahmed Bin yahhia Bin Mehemed alkirmani Bin Fadlallah alkatib addimisqui le Secretaire Dama quin , mort l'an de grace 1340. Hegire 741. Son Livre en 20. volumes est intitulé Masalic alabsar fil mamalic ou alamsar, les routes des yeux dans les Empires & dans les Villes, cet Ouvrage a deux parties : La premiere traite de la Terre. La seconde de la situation de la Terre. Il a été augmenté par Bin Schamseddin Mehemed Bin Yousuf alkirmani. Il est cité

par Affiouti.

Macrizi. C'est le Schée Taquieddin Ahmed Bin Ali almacrizi , mort en l'an de grace 1441. Hegire 845. Son Livre eft en Arabe, & traite de l'Histoire d'Egypte ; il a pour vitre Almaousi? ou Alitibar , c'est à dire Conseils & Exemples. Il a composé quinze autres Ouvrages d'Histoire & d'autres matieres.

Marraschi, C'est le Scherif Zahiraddin Bin

Assid nastraddin Almarrajchi, natif de la ville de Maratche en Cappadoce. Son Livre est inititule Taric Tabarest in ; c'est à dire Hittoire Chronologique de la Province de Tabarestan en Perse, près la Mer (asprenne, il a été achevé

l'an de grace 1476. H g. 881.

Marrafchi, diminutif de Marrakeschi. C'est le Chéc Abonabdallabal Marrakeschi, natif de la ville de Maroc en Mauritanie. Son Livre est une Geographie intitule Almafalik ou Almamalie, c'est à dire Routes & Empires Il est en Arabe, en la Bibloteque du Roy nº. 732. Il a été traduit en Turc par Sid Mehemed Mudarris, Professeur. au College du Sultan Mehemed qui a pris Agria. Ce même Marrakeschi a austi composé une Histoire Chronologique, appellée Tarikch Almarrakeschi. Dans la troisiéme partie de la Geographie, qui est la seule que l'on ait en France, il est fait mention des évenemens qui sont arrivés dans le commencement du regne de Genghizcan, de ses Loix, des Reines les Femmes, & des quatre grands Princes ses Enfans, qui par leur valeur se sont distingués entre les plus grands Capitaines de leur siecle.

Mehemed Bin Achmed Nisavi. Voyez ci-aprés

Nifavi.

Atthèmed Bin Aise Son Livre intirule Nafchas alazhar fi adgiaib alamfar ou alactar; c'est à dire l'Odeut des Fleurs, sur les rarecés des Villes & des Païs; traite aussi des auciens Rois & des Pyramides d'Egypte, & des Talismans & curiostés que les anciens Philosophes ont posé dans ce Royaume: Il décrit le Grand Caire & le Nil: Il commence son Livre par un Discours sur l'Astronomie & la Spare, il est à la Biblioreque du Roy.

Mehemed Toufy. Voyez Selmani.
Mirconde, on Cavendschah ou Bin CavendsChab.

des Auteurs de Genghizean. shah. C'est Mehemed Bin Cavendschah Bin Mahmoud , furnommé Mirconde l'Historien. Son Livre est divisé en une Préface, sept Parties & une Conclusion. Chaque Partie fait un fort gros volume in folio. Il l'a composé à Herat en Corassane dans un Caravan Serail, appellé Cancahalcoulasya, bâti par le Visir Mir Alischir, auquel il a dédié l'Ouvrage qu'il a intitulé Raouzat affaffa fi firat alounbia ou almulouc ou alcoulafa ; c'est à dire le Jardin du plaisir touchant les Vies des Prophetes, des Rois & des Califes. LaPréface traite de la Science de l'HistoireChronologique. La premiere Partie traite de la Création, des Vies des Prophetes, & des anciens Rois de Perse. La seconde de Mahomet, & desquatre premiers Califes. La troisième des Oummiades & des Abassides. La quatriéme des Rois de diverses Nations, contemporains aux Abassides. La cinquiéme de Genghizean & de ses Enfans. La fixième de Tamerlan & de ses Enfans. La septiéme du Sultan Husein Biera : Et la Conelusion traite de diverses Histoires particulieres qui ont rapport à la Geographie, aux raretés de de la Terre habitable & aux Merveilles de la Nature. Le Fragment dont je me suis servi, qui est la cinquieme Partie de ce Livre, m'a été prêté par M. d'Herbelot, j'en ai pris une copie que j'ai traduite, & employée toute entiere dans mon Livre : & si je cite quelquefois au commencement la page 250. & enfuite la page 40. c'est que j'ai compté tantôt les pages qui sont à l'original Manuscrit, & tantor la page de ma copie n'ayant pas toujours en en main cet Original. Les deux premiers des sept volumes de Mirconde sont à la Biblioteque du Roy no. 150. & 160. Cet Auteur est le pere de Condemir mentionné cidesTus.

Mahlabi.C'est Hasam Bin Ahmedal Mahlabi, Z. z. Abrege de l'Histoire

dont le Livre qui est une Geographie est intitulé Almasalie ou Almamalie. Routes & Empires, dédié à Azizbillah Calife Abasside & Roy

d'Egypre, cité dans Abulfeda.

Nassireddin Toufi , c'est Nasireddin Mehemed Bin Hassan attous , natif de Tous en Coraffane ; il étoit en réputation vers l'an de grace 1261. sous les regnes de Mustasim Billah Ca+ life à Bagdad & du Roy Mogol Hulacoucan, petit-fils de Genghizean par Tuli : Il excelloit en Geometrie, en Aftronomie & dans les autres Sciences Philosophiques. Non sculement les Tables des Longitudes & des Latitudes qu'ila mises au jour, & que Gravius a fait imprimer en 1652. avec celles d'Ouloughbék marquent facapacité; mais elle brille bien davantage dans les fameules Observations Astronomiques nommées Zige Ilcani qu'il a faites à Meraga ville d'Azerbijane, où il fut le chef de tous les Aftrenomes & Mathematiciens que Hulacou Can y avoit assemblés dans son Observatoire Royale si celebre. Il commença ses Observations à Meraga au mois de Jumazyulevel, l'an de l'Hegire 657. qui est l'an de grace 12,9. Son Livre qui est en Persan a pour titre Zige Ilcani , & est divisé en quatre parties. La premiere traite de l'Hifpoire de Genghizean & de ses Enfans, & de la maniere dont ils ont conquis l'Asie. La seconde traite du Cours des Planetes, de leur Longitude & Latitude. La troisième marque les Ascendans des mêmes Planetes sur l'Horison. La quattième traite des autres Observations & Operations Astronomiques. Il a eu plusieurs Commentateurs qui ont ajoûté beaucoup de chofes à ses Ephemerides & à ses autres Ouvages. Comme Husein Darir de Nischabour, Gayafaddin Gemschid, qui a composé Zige Caeani, pour servir de Supplément aux Ephemezides appellées Zige Ilcani.

des Anteurs de Genghizcan. 347 Nimatullah. Celt Nimatullah Ein Ahmed Bin Monbarae Arroumi, națif d'Anatolic. Son Livre est un Dictionaire qui commence par le Persen, & est expliqué en Turc. Il est mort en l'an de grace 1921. Hegjire 929.

Nifari [C'eft Mehemed Bin Aly Nifavi. Cet Auteur qui a écrit en Arabe étoit de la ville de Nifa en Corassane, il étoit Gouverneur de cette Ville pour le Roy de Carizme, & comme sa réputation lui acquit la connoissance du Sultan Gelaleddin qui en étoit Roy. Il le fit venir auprés de sa Personne, & lui donna la Charge de Secretaire d'Etat. Depuis qu'il fut attaché aux affaires de ce Sultan, il fit des Memoires non seulement de tout ce qui arriva de son tems, mais même de ce qui s'étoit passé dans la famille du Sultan Mehemed Roy de Carizme, pere du Sultan Gelaleddin. Il en composa un Livre intitule Sirat Affoultan Gelaleddin ? c'eft à dire la Vie du Sultan Gelaleddin, qui étoit austi nommé Amadeddin Ismael. Il étoit grand ennemi de Genghizean, dont il parle avec autant de passion, qu'Arabichah a parlé de Tamerlan. Nisavi ne se trouve pas fort fidele dans les premiers Chapitres de son Livre, mais le reste est plus exact, il est cité dans le Gulistan de Shéc Sadi. Il est dans la Biblioteque du Roy no. 845. Il vivoit dans le tems de Genghizcan.

Selmani. C'est Mehemed Bin Mahmond Bin Ahmed attouss assauri. Son Livre traite d'Histoire naturelle, & est initiulé Adgiaib almacloucas; c'est à dire les Merveilles de la Nature: Il est en Persan, & il l'a composé l'an de grace 1160. Hegire 556.

Tabari. C'el l'Imam Aboujafar Mehemed Bin Jarir natif de Tabarefan, mort en l'an de grace 91. Hegire 303. Son Ouvrage est une Histoire Universelle, intitusée Tarie aloumans ou almuloue: Hiftoire des Nations & des Rols, on la nomme aufil Tarie attabari. Elle commence à la Creation du Monde, & fauit à l'an de grace 315. Hegire 309. Elle a été traduite en Perlan par Balami. Un autre l'a traduite en Ture. Elle a deux Supplémens, l'un par Fargani, & l'autre par Hamadani, mort en l'an de grace 1117. Hegire 511. C'est par le moïen de ce Supplément, que l'on a eu connoissance de l'Original.

Taschkunti. C'est le Hasiz Mehrmed Attaschkunti, Dicipie du sçavant Alyalcouschtchi. Il a compose l'Histoire des Enfans de Geoghizcan, qu'il a intitule Tarith Aldgenghiz, qui n'a point encore paru en Europe. Il est Auteur d'une Histoire des Cans Urbres descendans de Genghizcan qui sont dispersés dans la Transoxiane & dans le Turquestan, qui regnent encore à present, & cette Histoire a®pour titre Tarisch

Taschkunti.

Vlugbec. C'est Vlugbec Mehemed, fils de Scharoc, fils de Tamerlan. Son Livre est intitule. Zidge Oloughbée, & Zidge Ilcani i. c. Ephemerides Royales. Il a composé plufieurs Ouvrages de Mathematique vers l'an de grace 1420. Etant à Samarcande où il regnoir, il fit venir plusieurs Astronomes de toutes les parties du Monde, pout travailler avec lui aux Observations qu'il a faires avec une grande exactitude fur les Longitudes & Latitudes des Planetes. Ce Roy Tartare étoit fils de Mirzascharoc , fils de Tamerlan. Les Tures & les Persans admirent encore à present un Cadrand'immense grandeur, qui fut travaillé fous ses ordres, & selon ses regles dans la ville de Samarcande, où il regna ainfi qu'en Turquestan l'espace de 43, ans. Ce Prince qui éroit né en 1394. mourut en 1450. Il eut pour Précepteurs Salahhaddin Mousa, surnommé Ca-

des Auteurs de Genghi? san. dizadé, & Ghajasaddin Gemschid, qui moururent l'un & l'autre avant qu'on eût achevé le LivreZidge Ilcani, qui le fut enfin par les soins du fils de Ghavaseddin, à sçavoir le Docte Moulla Aly Bin Mehemed Alcoutchtchi l'Oiteleur, qui en un an, dit-on, apprit toutes les Sciences. Le Livre des Observations Astronomiques d'Ouloughbee, ou Ulugbee qui est la même chose, est divise en quatre parties. La premiere traite de l'Histoire Chronologique. La leconde de Geographie & des Ascendans des Aftres sur chaque Païs. La troisséme des situations des Planetes, de leurs Longitudes & Latitudes , & de tout ce qu'il y a de plus beau dans l'Aftronomie. La quatrieme marque les operations des Aftres:ce font les meilleures Ephemerides & les plus claires de toutes.

Yahhya ou Miryahhya Voyez Bin Abdellaiif

ci-devant.

Yacout Hamavi C'eft ce même que Jacut cité par Golius. Son nom entier eft Abous bdallah Yacout Arroumi Alhamavi. Il étoit Turc de Grece, puis ils s'habitua à Hama & fut à Bagdag en Chaldee. Son Livre est une Geographie intitulée Almuschtarac Sanan ou Amouetalaf Sanfan , c'est-à-dire ce qui est commun en creation , & different en espece. Il eft Auteur d'un-Livre des Dynasties des Rois, appelle Kitabaddonal , ainsi que de plusieurs Ouvrages de belles Lettres. Il a aussi composé une Geogragraphie intitulée Mondgem Albuldan , c'eft-àdire l'Alphabet des Villes, quia été abregé par Assiouti, qui a intitulé cet abregé Almarasid, c'est-à-dire les Observations. Il est cité dans Abulfeda.

Zacut est un Auteur Juif aussi nommé Abraham, qui a composé en Hebreu un Livre sous le tirce de Sefer Jucassin, qui est une Histoire Chronologique, contenant la Genealogie des 350 Abregé de l'Hiftoire

Juifs. Il traite aussi des Califes & Princes Atabes, & des anciens Mogols & Tartares, ainst que des Tutes sortis de Mahan dont sont issue les Ottomans. Il est néen Castille dans la Ville de Salamanque. Son Ouvrage a été imprimé à

Cracovie, l'an de grace 1580.

Zehebi ; c'eft l'Imam le Hafis Schamfeddin Mehemed Bin Ahmed Azzahabi Almafri Aßamarcandi, mort en l'an de grace 1345. Hegire 746. Il eft né au Caire, & eft alle entuite s'habituer à Samarcande. Il est Auteur d'une Histoire universelle en douze Volumes, intitulée Tarikhaliscam, c'est à dire l'Histoire des Musulmans. Il y marque les évenemens & les actions des grands hommes jusques à l'an de l'Megire 741. qui est Van de grace 1340. L'on en a tiré plusieurs extraits, & entre autres Kitabalabar, Suiar Annoubala, Tabacat Alhouffaz, Tabbacat Al Courra: Il y a un supplément par Gezeri ; un autre intitulé Hafil, par Schamle Sacaour, mort en l'an de l'Hegire 906. Il a été abregé par Aladdin Ali Bin-Calaf Alizzi, & par Schamfeddin Mehemed Algezeri, mort en l'an 833, qui est l'an de grace 1429. Zehebi a fait aufli l'Histoire des Califes Tarikhalkoulafa en quatre tomes ,-où il traite des Oumiades & des Abassides. Il est aussi l'Anteur de l'Histoire de Carizme. Celui dont je me fuis fervi , & que j'ay employé tout entier dans l'Histoire de Genghizcan, est appelle par les Perlans Intichabsalatin , c'eft à dire Extrait des Rois, & fait partie de la grande Histoire de Tarikhalislam. Il commence par ces termes. Quatrième classe du second ordre des Rois, à sçavoir des Rois Mogols, dont le premier a été le Grand Genghizean, & des Rois de Perse de sa race, dont le premier a été Hulacou son petit-fils. Ce Livre a été composé l'an de grace 1536. Hegite 757. Fin de Auteurs Orientaux.

Noms des Auteurs & Voyageurs Européans, qui servent à prouver la verité des faits rapportez dans l'Histoire de Genghizean.

Ammiam Marcelin Historien Latin, origiaire d'Antioche il Ivivoit en l'an 378. Son Ouvrage étoit en trente-un Livres, l'on n'en a que dix-huit. L'on y voit l'origine des premiers François & des antiquitez Gauloiles; il a été traduit en François par Marolles Abbé de Villeloin

Arian Philosophe & Historien, natif de Nicomedie en Bithinie où il sit ses études. Il est Auteur de l'Historie d'Alexandre le Grand: il vivoir sous l'Empire d'Adrien: il a été traduit en François par Nicolas Perrot d'Ablancourt, & par Witard de Rossoi.

Aristophane Poëre Grec.

Afelin. II est fair mention dans les memoires de frere Simon de saint Quentin en Vincent de Beauvais d'un Religieux Dominiquain nommé Afeelin qui fut envoyé en 1147, par le Pape Jean IV. vers quelques Princes Tartates, mais ses Memoires paroissent si peu vraisqu'on n'o-se citer ce qui s'y trouve, attendu qu'on ne le xencontre en aucun auteur Oriental, par exemple loriqu'il asseure que le Can des Tartates est crù le Fils de Dieu par les Tattates &c. Le frere Ascelin demeura trois ans & sept mois en son voyage.

Barros. C'est Jean de Barros Portugais, Decade ;, livre 4. chap 1. naquit à Visco en 1496. Il est Auteur d'une Histoire d'Asse qui a pour uitre Decadas d'Assa. Il est morten 1570. IlAbrege de l'Histoire y a 12. Decades à son Ouvrage.

Benoit Goez Jesuite Portugais envoyé à la Chine par Ecber Roy Mogol des Indes en 1603, Il ne faut pas le confondre avec Damien Goez qui n'étoit pas Jesuite.

Bernier Medicin Philosophe & voyageur fi-

connu qu'il n'est pas besoin d'en parler.

Bochart est l'Auteur de Geographia sacra Boeharti, ou Phaleg imprimée à Leiden en 1692. Il étoit Ministre de la Religion prétenduë reformée à Caen, mort en 1667.

Le Pere Brier (çavant Jesuite morten 1669; natif d'Abbeville en Picardie. Il est Auteur des Paralleles de la Geographie ancienne & nouvelle de l'Europe, & d'une Chronologie en six

volumes en Latin.

Caluisms Allemand, Auteur d'une Chronologer latin, iuritulée seibi Calviss Opus Chronologicum. Il étoit de Grosseb, petit Bourg dans la Thuringe: Il est mort en 1617, il a parlé des Tar-

tares en Silefie page 807.

Carpin. C'est Frere Jeaudu Plan Carpin Cordelier, qui su envoyé par le Pape Innocent IV. vers le Candes Tartates l'an 1246. Son Voyago se trouve dans Hacluit Anglois, & Bergeron a réduit ses Rélations en meilleur ordre. Il avoit précedé en son Voyage Rubruquis de sept à duit ans; car Rubruquisne partit de Constantinople pour aller en Tartatie que l'année 1215, il assure que le Catay est la même chôse que la Chine.

Schycardus. Voyez Schicardus ci-devant

parmi les Auteurs Orientaux.

Clavier. C'est un Geographe traduit par le Pere Labbe Jesuire. Il étoit natif de Dantzik, & est mort à Leiden en 1623.

Diedere Sicilien ne à Agiryum, qu'on appelle à present San Philippe d'Agirone. Il vivoit sous le des Auteurs de Genghizcani

les regnes de Jules Cefar de d'Auguste. Il est Auteut de la Biblioreque Historique si celebre, divisée en 40 livres, dont il ne nous reste que quinze: Il étoit en Grec, & a été traduit en Latin par Pogge Florentin, de l'ordre du Pape Nicolas V.

Galanus. C'eft Clement Galanus Furrentinus Religieux Theatin, Missionaire du S. Siege Apostolique en Armenie. Son Ouvrage est intitule Conciliatio Ecclesia Armena cum Romana testimoniis Patrum & Doctorum Armenorum: Il fut imprimé à Rome en 1650. & à Cologna en 1686. fous le titre d'Historia Armena Ecclesiastica & Politica. Elle parle de Haiton Roy d'Armenie, & de son Voyage à la Chine. Galaaus a fait plusieurs autres Ouvrages, comme une Grammaire Armenienne, un Dictionaire une Philosophie, Logique, Physique & Theologie , le tout Armenien & Latin , & plusieurs Poësies de pieté en Armenien. Les Peuples de cette Nation en font une trés-grande estime, & avouent qu'il scavoit l'Armenien dans la derniere perfection.

a detinice Petterton.

Golius. C'est Jacques Golius Professeur en Arabe dans l'Université de Leiden. Il étoit Hollandois, natis de la Haye. Il avoit été Disciple d'Espensius, & il lui succeda en sa Chaire de Professeur en 1644. Il sçavoit aussi les Mathematiques. Golius voyagea en Orient à Alep, & il alla à Maroc avec un Ambassadeur des Etars; il présenta au Roy Moulazeydan le grand Atlas & le Nouveau Testament en Arabe Il site en Arabe une Requête à ce Roy, qui sut trouvée trés-belle par les Arabes, mais il ne sçavoit etés-belle par les Arabes, mais il ne sçavoit etés-belle par les Arabes, de s'est pourquoi il s'entretenoit en Espagnol avec ce Roi qui l'entendoit fort bien. Golius a publié en 1636. l'Histoire de Tamersan en Arabe & en Latin. Il a

ensuite fait imprimet à Amsterdam en 1651. le grand Dictionaite Arabe & Latin , intitule Lexicon Arabicum livre excellent , il se seroit bien passé d'y mêler innocemment un grand nombre de saletez : Il avoit un frere Carme Déchausse; appellé Pierre Golius, qui demeura long-tems au Levant, & sçavoit aush les Langues Orientales, qui a traduit de Latin en Arabe l'Imitation de Jesus-Christ, mais d'un style si bas, qu'il n'a point été estimé au Levant, Il y en a une autre traduction Arabe faire pat mon fils, Jacques Golius a traduit Alfargani Aftronome, & a intitulé la traduction Elementa Astronomien, où il affure que Cambalu se doit écrire Can Baleg, que Baleg fignifie Ville & Can Empereur, & que c'est Pequin fituée à 46. degrez de Latitude, selon Herair dans Abulfeda & dans Ulugbéc. Les deux Golius étoient neveux de Jacques Hemelar Chanoine d'Anvers, Golius est mort l'an 1700, ou environ.

Gruber eft un Pere Jesuite.

Guillaume de Tyr. Cet Auteur est né dans la ville de Tyr en Phenicie, & il en fur Archevê. que vers l'an degrace 1100. Il fut ensuite Chancelier du Royaume de Jerusalem sous le Regne de Baudouin, & quoi qu'il fut accablé d'affaires, il ne laissa pas de s'appliquer à écrire l'histoire de ce Royaume & de presque toute la Syrie, que les Princes François avec d'autres Européans qui le joignirent à eux avoient conquile sur les Mahometans. Il a vêcu long-tems i il employa huit ans à cet Ouvrage, qui a été caché prés de 400. ans avant que d'être mis au jour, puis qu'il ne le fat qu'en l'an de grace 1,60. & imprimé à Bâle en deux parties, dont la premiere comprend 23. Livres de la Guerre Sainte : & la seconde, contient six autres Livres sur la même matiere; c'eft dans cette seconde Partie qu'il eft des Auteurs de Genghizcan.

parle de l'Empereur Genghizean. C'a été ce Guillaume de Tyr qui a écrit du tems de S. Bernard l'H stoite des Croisades, liv. 4. chap. 9. qui s'est imaginé que Theophile Evêque d'Antioche fut celui à qui S. Luc adressa les Actes des Apôtres; mais il s'est trompé, car ce zelé Prélat bien loin d'avoir été Contemporain de S. Luc & des Apôtres , ne fut facré Evêque d'An-

tioche qu'en l'an de grace 170.

Haiton. Cer Auteur étoit neveu de Haiton Roy d'Armenie, & s'appelloit le Seigneur de Courschi; lors qu'il étoit jeune, il porta les armes au service des anciens Mogols contre les Turcs : Il étoit allé à Canbalec s'offrir à Mangou Caan, quelques années avant que le Roy Haiton son oncle allat à la Cour de ce même Mangou qui étoit Grand Can & Roy de la Chine, pour lui demander du secours contre es ennemis. Mangou accorda à l'un & à l'autre ce qu'ils demanderent, & lors que le Roy Haiton revint en Armenie , cet Auteur qui étoit son neveu l'accompagna, & apporta avec lui les Memoires qu'il avoit faits des Païs Orientaux & Septentrionaux; mais comme il avoit beaucoup de pieté, il résolut de se faire Religieux, & pour cet effet de venir en l'Isle de Chipre en faire profession dans l'Ordre de Premontré, ce qu'il executa vers l'an de grace 1305. Ce Religieux regla ensuite ses Memoires, & quelque tems aprés ayant été appellé par le Pape Clement V. qui s'étoit retiré en France, il les mit au jour en langue Françoise à Poitiers, aidé de Nicolas Salconi, qui ensuite les traduisit en Latin en l'an 1307. Ils ont été imprimez en 1672. fous le titre d'Histoire Orientale, que l'on a aussi appellée l'Histoire des Tartares.

Herodote. C'est Herodote d'Halicarnalle, Hittorien Gree que Ciceron appelle le Pere de 196 Abregé de l'Histoire

ÎHificite & le Prince des Hiftoriens. Il vivoie 450. ans avant la Naissance du Fils de Dieu: Il compos à Samos son Histoire en neuf Livres, que l'on trouva si beaux dans l'Assemblée des Jeux Olympiques, qu'on leur donna le nom des neuf Muses, selon le sentiment de Suidax. Il serit ce qui s'est passé de plus memorable dans le monde durant 240. ans à s'equoir depuis Cyrus jusqu'à Xerxes Rois de Perse, au tems duquel Xerxes si l'yvoit.

Hieronymus Xaverius. Il a terit l'an de gra-

CC 1598.

Hornius & Zonare. Voyez Zonare.

Facut. C'est Yacout Hamavi Auteur Arabe, Geographe cité dans Abulfeda & dans Golius en ses Notes sur Alfargani. Voyez ci devant.

Momundas. Il étoit Goth d'origine, fils de Wamuth Alain, il étoit Secretaire des Gohts, puis Evêque de Ravenne. Il a écrit deux Ouvrages historiques dans le sixième ficele, dans lequel il vivoit fous l'Empire de Justinien: Il composa fon Livre de Rebus Goshiris en 531. Il a compose un autre Livre de Regnorum fucesfone, où il parle des Assyriens, des Medes & des Perses; c'est au sujet de pluseurs faits qu'il a mis dans ce dernier, qu'il en cité dans cette Histoire de Genghizean.

Josaphatus Barbarus vivoit en l'an de grace

3474.

Meth PHistorien, il a terit en Grec, quoi qu'il sut Juif de nation. Il étoit sils de Mazehias Sacrisicateur, & sa Merce étoit du sang Royal des Machabées: Il naquit l'an de grace 37. Il a vècu sous le regne de neuf Empereurs depuis Caligule jusques sous Domitien: Il a compost les sept Livres de la Guerre des Juss, & fut témoin oculaire de la prise de Jerusalem par Tite. Il a composé 20, livres des Antides Auteurs de Genghizean. 557 quitez Judaïques, & plusieurs autres beaux

Ouvrages.

Justin Historien vivoit dans le second siecle, du tems d'Antonin le pieux, il 2 abregé l'Historie de Trogue Pompée; ce qui est cause qu'on l'accuse d'avoir fait perdre l'ouvrage entier par cet épitome: Il y avoit 44. livres, & Justin a gardé ce nombre, sa façon d'écrire est estimée pour la latinité.

Marc Taler. Voyez ci-devant Schicardus. Marco Polo. Cet illustre Venitien étoit Gentilhomme, il a écrit ses Voyages en langue Italienne , intitulez Viaggidi Meffer Marco Polo Gentilhuomo Venetiano. Il y en a deux traductions en Latin. Il traite dans son Livre de Regionibus Orientis des Païs Orientaux & Septentrionaux, où il a demeuré long-tems dans des emplois importans à la Cour de Coublaycan vainqueur de la Chine Méridionale, que les Arabes appellent Matchin, dont Genghizean son ayeul avoit chargé ses enfans de faire la conquête , aprés qu'il eut fait celle de la Chine Septentrionale appellée Catai. Marco Polo y demeura dix-huit ans, & le Pere Kirker Jefuite dit qu'aucun des anciens n'a écrit plus amplement que cet Auteur des Royaumes du dernier Orient. Il partit de Venize en 1272. avec fon pere & fon oncle , & n'y revint qu'en l'an 1295. auquel tems il s'appliqua à mettre en ordre les Memoires de son Voyage.

La Pere Marsini. Cet Auteur étoit Jesuite de la ville de Trente, qui ayant été envoyé par le Superieurs à la Chine, y lut dans les Histoires de ce païs-là ce qui s'étoit passé depuis l'étabilisment de ce grand Royaume jusques à la Naissance de N. S. J. C. & aprés en avoit luimem fait une Histoire à son recour en 1631. Il la mit au jour en langue Latine dans sa Relation

de la Guerre des Tarrares imprimée à Anvers est 26/4. & aussis l'Histoire de la Chine, imprimée à Munich en 16/8, ce qui lui a acqui se beaucoup d'honneur. Ses autres Ouvrages ont été imprimez, comme celui-ci à Amsterdam en 16/9, ainsi que l'avoit été son nouvel Atlas de la Chine, qui contient un grand Recüeil de quinze Cartes des quinze Provinces de cet Empire, ausquelles ce Pere a ajoûté une Description Geographique, & une Carte de la Presqu'Ille de Corée & une autre du Japon.

Mathieu Paris Moine de S. Alban, Ameur de l'Hiftoire d'Angleterre, qui fait mention des Tartares, & il rapporte une Lettre Circulaire adteffée en l'an 1141, au Duc de Braban par le Come Palatin de Saxe, dans laquelle font décrites les actions que firent les Tartares suprés de fon Pals, & les grands ravages qu'ils yexercerent ; il y marque que le Roi S. Louis fit vœu d'armer contre eux pour les chafter. Cer Auteur commença (on Hiffoire d'Angleterre l'an de grace 1066. & la continua jusques à l'au 1270, qui n'a été imprimée à Londres qu'en l'an de grace 1750.

Paul jour Historien du seizième siecle, mortà Florence en 1952. Il teori de Come en Lombardie: il stu d'abord Medecin, puis fait Evêque de Noecre par le Pape Clement VII. il avoit une pension de François I. Cet Historien veut és, ans, son Historie et en 41. Livres &

finit en 1544.

Plutarque de Cheronée, ville de Béotie, Philosophe, Historien & Oraceur, il vivoit du tems de Nerva & de Trajan; Il voyagea en Grece & en Egypte pour y consulter les Doctes, il écrivit tout ce qu'il vit de curieux. Son Livre est la Viel des Hommes Illustres Grecs & Romains, Il y a deux autres Plutarques. des Austars de Congheican.

Fig.

Procope de Cefarée Historien vivoir du tems de
Justinien. Il fur Secretaire de Belifaire pendant
toutes les guerres que ce General sit en Perse;
en Affrique & en Italie, ji sur fair Prefer de
Constantinople; son Ouvrage comprend hui Livres, deux de la guerre des Perses, deux de celle
des Vandales, quatre de celle des Gots. Le Pere
Claude Maltrait Jesuite sit imprimer l'an 1664toutes les Ouvres de Procope.

Prolomée Claude natif de Felouzi. Son Ouvrage de Geographie qu'il composa en Alexandrie, en Buit Livres, divise la Terre en sept Climats: il est Auteur de l'Almagesti.

Quintecurse surnommé Rufus , il a écrit l'Histoire d'Alexandre , il vivoit du tems de

Vespassen.

Ramuso. C'est Jean Bapiste Ramuso de Venise, (cavant dans les Langues, mort en 1559.

à Padout âgé de 72. ans : Il a composé trois de Venise, (cavant dans les Langues, mort en 1559.

à Padout âgé de 72. ans : Il a composé trois de l'Afrique, des Païs du Prese Jean:
Le 2. comprend l'Histoire de la Tarrarie & divers autres Voyages, & le 3. la Navigation du mouveau Monde.

De Refuge. Geographie.

De eguge. Geografile.
Rubruquis. C'est Guillelmus de Rubruquis
Cordelier, envoyé par le Roy S. Loüis vert Sarach Prince Tartare, qui failoit alors grand
bruit dans le monde, il y fut quelques années
aprés Carpin. Le plus grand des Cans Tartares
tois Mangou Caan qui regnot alors dans l'Orient & le Septentrion de l'Asse, & Baiu Can
dans l'Occident de cette même Asse, & l'un &
l'autre étoient petit-fils de Genghizcan. Le
Yoyage de ce Religieux qui partit de Constantinople en 1215, se trouve auss étrit dans le Livre de Pierre Bergeron, qu'il l'a recüeilli de
Richard Hacluit Anglois.

A a a iiij

Sanson. C'est Nicolas Sanson dans la Geo-

graphie Sacrée.

Sanut. C'est Livio Sanuto François de nation, établi à Venise & Noble Venitien. Son Livre est une Geographie d'Affrique, imprimée à

Venife en 1588.

Scaliger. C'est Joseph Jule Scaliger ne à Agen en 1140. & mort en 1609. Il étoit fils de Jule Cesar Scaliger, dit de l'Escale. Il mourut à Leiden, il sçavoit le Grec & l'Hebreu Il avoit étudié à Bordeaux, puis à Paris; son Livre est une Chronologie tres eftifice.

Stephanus de Urbibus.

Strabon Philosophe , floriffoit en l'an 20. du tems d'Auguste & de Tibere, né à Amasie ville de Cappadoce. Sa Geographie est divisée en \$27. Livres Il avoit beaucoup voyage : il mourut en la douzième année de l'Empire de Tibere.

Texeira Espagnol, a traduit l'Histoire de Perse ; qui est la premiere partie du grand Livre de Mirconde, appelle Raouzet Affafa, qui est en sept volumes; comme l'on peut voir cr-devant au Titre de Mirconde, & il l'a extraite & donnée au public en Espagnol, mais elle a été traduite en François par Cotolendi. Texeira avoit voyagé en Perle , & s'étant rendu habile en la langue de ce Païs-là, il fit la traduction de cette partie de Misconde. Il finit sa premiere partie par un Abregé de l'Histoire des Califes, &c.

Thevenot le leune, c'étoit un grand Voyageur né à Paris, & mort à Miana en Perfe, à huit journées de Tauris le 18. Novembre 1667. Comme il étoit mon ami, j'ay eu soin de rédiger ses Memoires, & de les faire imprimer. Il y a trois tomes; le premier est son Voyage dans l'Empire, Ottoman : Le second est de la Perfe, & le troisième des Indes. Mon fils a pris le Soin de faire déterrer ses os de l'endroit où il étoit enterré prés le Caravanserail de Miana , & de les faire inhumer à Tauris sous l'Autel de l'Eglise des Capueins en 1676.

Tremellius & Innius son associé dans le Livre Biblia Haretica. C'est Emmanuel Tremellius , né à Ferrare d'un pere Juif , étant Professeur en Hebreu dans l'Academie de Hedelberg : il mit en Latin l'Interpretation Syriaque du Nouveau Testament. Puis il se retira à Mets, de là à Sedan pour y enseigner l'Hebreu , & il y mourut en 1580. âgé de 70. ans: Il fit la version de la Bible , au sujer de laquelle il est cité dans l'Hif-

toire de Genghizean.

Trigant C'eft Nicolans Trigantins Jeluite. Il est Auteur du Livre intitule l'Expedition Chrétienne de le Chine, où il affure que la capitale de Caray est Cambaleg, & que ce Cambaleg que Marco Polo appelle Cambalu, est la même Ville que Pequin , sicuée au 46. degré de Latisude ; ce qui est conforme au sentiment de Harair dans Abulfeda, en quoy le sentiment de ce Pere se trouve conforme aux Geographes Orientaux.

Vartomanus, C'est Ludovicus Vartomanus qui floriffoit en l'an 1506.

Xavier. C'est Hieronymus Xavier qui vivoit en 1598.

Zacut. C'est Abraham Auteur Juif qui a composé en Hebreu le Sefer Jucastin, Livre de Chroniques, qui contient la Genealogie des Juifs. Il traite auffi des Princes & des Califes Arabes; ainsi que des anciens Mogols & Tartares, & même des Turcs fortis de Mahan, dont les Ottomans tirent leur origine. Il est-né en Castille dans la ville de Salamanque. Son Ouvrage a été imprimé à Cravovie en 1 580.

562 Abrege de l'Hift. des Auteurs de Geng.

Zonare C'est Iéan Zonare Historien Gree qui vivoit vers l'an 1120. il étoit Moine de saine Bassie. Son Livre est des Annales en trois volumes, qui ont êté traduites de Gree en Larin par Jerôme Volsus, & imprimées à Bâle en 1557. Le premier volume contient l'Historie des Jussis depuis le commencement du Monde jusqu'à la prise de Jesusalem. Le second traité de l'Historie des Romains depuis la sondation de Rome jusques au tems de Constantin le Grand. Le troisseme va depuis Constantin jusques à la mort d'Alexis Commenc en 1113. Il a fait quelques Ouvrages Ecclessistiques.

Zoroastre celebre Astrologue Roy de Bactria, ou Bale, du tems de Ninus Roy des Assyriens; il fur frappé de la foudre & les Assyriens conferverent ses cendres tant que leur Empire dura; Il a écrit des Prédictions & d'autres Ouvrages

d'Astrologie.

Fin des Auteurs.

## ERRATA:

P Age 1. ligne 9. Scythes Tartares, lifee Scythes, ou Tartares, p. 6. l. 14. Cog, lif. Gog. p. 15. l. 15. Cayamerres, lif. Cayomerres, p. 16. l. 9. ou du Catay, lif ou Catay, p. 37. l. 22. Pince, lif. Prince, p. 41. l. 25. des Tanjoutes, lif. de Tanjoute, p. 19. l. 8. mauvaies ilif. mauvais, p. 65. l. 5. marher, lif. marcher, p. 75. l. 12. ha marge, lif. Sparvenfeld, p. 78. la marge, ilf and lire Installation de Temugin sur le troue, p. 94. Calmaques, peuples à l'Orient qu'il ne faut pas consondre avec les Calmuques qui réfident à l'Occident de l'Asse vec les Calmuques qui réfident à l'Occident de l'Asse vec les Calmuques qui réfident à l'Occident de l'Asse vec les Calmuques qui réfident à l'Occident de l'Asse vec les Calmuques qui réfident à l'Occident de l'Asse vec les Calmuques qui réfident. Les contraignit, p. 110. l. 9. spoint V. Et à present les Tartares de Crim & les

autres les observent pieusement, p. 116. l. 28. Ivan, lif. Iran. p. 117.1. 5. Cachliques, lif. Carluques. p. 128. l. 13. auroit , lif. avoir. p. 129. l. 9. Catonne , lif. Catune. p. 130. l. 13. de Volga. lif. du Volga, p. 145. l. 3. Gurcanl, lif. Gurcan. legitime. p. 158. l. 22. ce Sultan , lif. ces Sultans , puiffant , lif. puiffans. p. 169. l. 17 . il faus ajoûter apris le mot Nil : ces mots, aprés avoir formé les lettres avec des piqueures d'aiguille, comme l'onfait aux Pelerins à Jerusalem. p. 177. l. 9. brouiler, lif. brouiller. p. 180. l. 6. Carajas , il faut ajouter , ce sont ceux que l'on appelle en Perie Rahdars, p. 190. 180. lif. 190. p. 190. l. 16. par nout , lif par tout. p. 209. l. 27, observeroit, lif. observeroient. p. 214. l. 30. pfum, lif. ipfum. p. 217.1. 25. beaucoup confiance, lif. beaucoup de confiance. p. 228. l. 14. Afchaiche , lif. Alichaiche. idem 1. 27. p. 229, 1.9. Aschasche, lif. Alschasche. p. 239.1. 6. alloit , lif. alloient, p. 240.1 8. à la marge Abibas, lif. Habibas. p. 246. l. 16. derriers, lif. derrieres. p. 148. l. 10. panferent , lif. penferent. p. 265. l. 1. reur , lif. terreur. item fon ame , lif. leur ame. p. 271. l. 6. d'écouvriés, lif. découvriés. p. 287.1, 6. Gaïercan, lif. Gaïercan Gouverneur d'Otrar. p. 288. l. 25. ces , lif. fes. p. 289. 1.16. trois mille , lif. trente mille. p. 298, 1. 3. l'Yrac, Agemi, lif. l'Yrac Agemi lans virgule entre deux. idem l. 24. Mezandran, lif. Mazandran, p. 301. l. 22. il faut ajoûter à la marge: Mort de Mchemed Roy de Carizme. p. 302. l. 14. Mahmonde , lif. Mahmoude. p. 304. 1. 17. Mere , lif. Mer. idem l. 21. de même , lif. de la même. p. 305. l. 17. à cette place, lif. à ce lieu. p. 311. l. 21. Nela, lif. Nila. idem 1. 24. p. 312. l. 6. idem. p. 319. l. 10. leigna, lif. saigna. P. 328. 1. 25. relolurent , lif. relolut. p. 335, 1. 21. fuivant, un nageur, ôtez la virgule qui eft

entre les deux mots. p. 356. l. 24. Hamedan; lif. Hamadan. idem 1. 25. cinq lieues , tif. cinquante lieues. p. 360. l. 16. Cando-Tangut , lif. Can de Tangut. p. 368. l. 17. ils résolut, lis, il refolut. idem l. 25. i fit, lif. il fit. p. 369. l. 16. exercerent , lif. ils exercerent. p. 382. 1.16. Herae , lif. Herat. p. 187. l. 18. menances , lif. menaces. p. 388. l. 26. Sebestane, lif. Segestan. 1. 190. 1.12. hommes le, lif. hommes les. p. 406. 1. 2. gagnerent, lif. gagner la. p. 417:1. 29. Hamadam , lif. Hamadan. p. 421. l. 27. aveti , lif. averti. p. 423. l. 23. ils , lif. il. p. 429. l. 11. envoya e dans,lif. envoya dans. idem l 12. revolt. bif. révolté. p. 443. l. 1. quatriéme degré de Lacitude , lif. quarantieme degré. p. 443. l. 17. qu' , lif. qu'à. p. 449. l. 23. Toulchicane tant , lif. Toufchican étant. p. 465. 1. 18. Octaï Can, lif. Octaï Caan. p. 470. l. 1. landemain, lif. lendemain. p. 483. l. 24. Mercrane, lif. Mecrane. p. 484. l. 12. étlat , lif. éclat. p. 487. l. 2. Octaï Can , lif. Octaï Caan. p. 494. l. s. idem. p. 496. l. 9. Empereur , lif. Empereurs. p. 500. l. 9. Aglan , lif. Aglen. idem l. 22. 1391. 1395. lif. 1391. & 1395. p. 501. l. 2. Tocat Michan, lif. Tocarmichean. p. 102 l. 2. du Capichae, lif. de Caplehac. p. 908. l. 24. des Caralchar , lif. de Caraschar. idem l. 27. Nouretthi , lif. Nourelichy. p. 509. l. 3. ajoutés il eut la guerre contre Abaca fils de Hulacon son cousin, & contre Coublay Caan. p. 514. l. 19. l'évenement , lifl'avenement. p. 117. l. 22. luien présenta, lif. lui présenta, p. 118.1. 21. Touchy , lif. Touchchy. p 522.1. 26. Buzure, lif. Buzure Halan p. 528. 1. 19. Aboun. lif. Abou. idem 1. 20. Mahan, lif. Mahani. p. 531. l. 14. per'odes , lif. periodes. p. 537. 1. 36. Raouz & Safa,lif. Raouzet Affafa. p. 545. l. 19. Hafam , lif. Hafan. p. 549. l. 19. ce même, lif. le même. p. 550. l. 13. alifeam, lif. alislam,

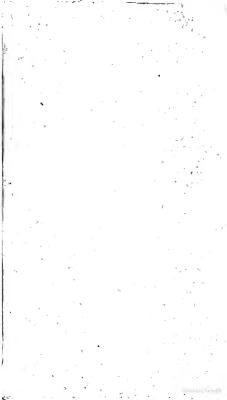



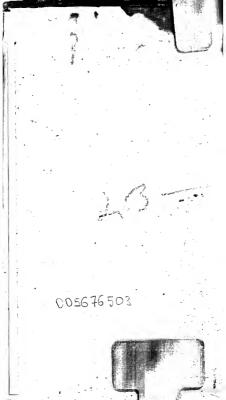

